

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

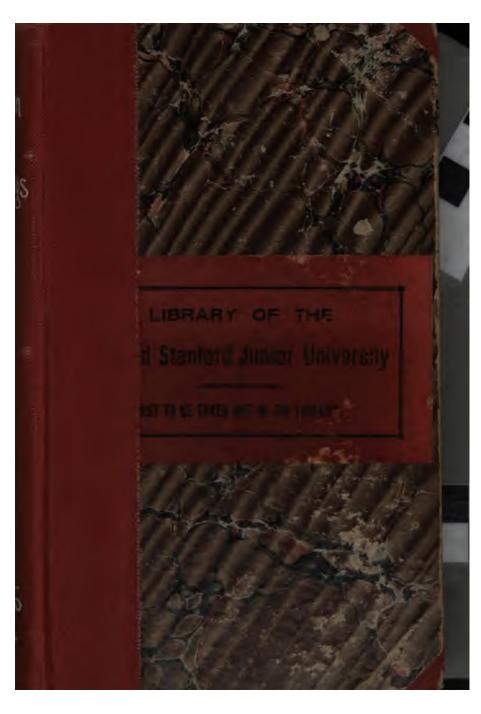

838,6





, . •

.

#### Damann's

#### Shriften.

Bierter Theil.

Berleger: 6. Reimer in Berlin.

Commissionär für die am 30. November 1820 geschloffene Subscription: Priegel und Wießner in Rurnberg.

#### Inbalt.

| 81910 Recensionen bety ben Ursprung ber Sprach  | e ( | Ø.           | I.   |
|-------------------------------------------------|-----|--------------|------|
| Des Ritters von Rosenereuz lette Willensmennun  | ag  | _            | 21.  |
| Philologische Einfälle und 3meifel über eine ak | a:  | ·<br>        | , :  |
| bemische Preisschrift                           | •   |              | 37•  |
| Selbstgespräch eines Autors                     | • ' | <del>-</del> | 73•  |
| Benlage zun Denkwürhigkeiten bes fel. Sofrat    | es  | <u> </u>     | 97•  |
| Reue Apologie bes Buchstaben & ,                | •   |              | 115. |
| Lettre perdue d'un Sauvage du Nord              | ٠   | _            | 149+ |
| An die Here zu Kadmondor                        | •   | _            | 169. |
| Christ Zacch. Telonarchae Prolegomena u         | þer | ;            |      |
| bie neuefte Auslegung ic                        | • • |              | 181. |
| Le Hermes du Nord                               | •   | _            | 201, |
| Mancherlen und Etwas pon einem Recenfenter      | ţ   |              | -    |
| trauriger Geftalt                               | ٠   | <del></del>  | 211. |
| Berfuch einer Sibnlle über bie Che              | .•  | _            | 223. |
| hierophantische Briefe                          | •   | -            | 233• |
| Bweifel und Ginfalle über eine verm. Radrich    | ţ,  |              | 289• |
| Rleine Auffage von 1770 bis 1776                |     |              | 339+ |

# Samann's Shriften.

heransgegeben von

THE HILDUSRAND LIGHAMY.

Bierter Theil,

Berlin, ben G. Reimer 1223. LIBRARY UNIVERSITY

\$ 5 6.7.7

A. Line

A 30922

#### Borbericht.

ie zwen erften Stucke biefes Banbes beziehen fich auf Berber's Dreisschrift über ben Urfprung Der Sprache. Eben fo bas britte, Die Bbilolo. aifden Einfalle und 3meifel, bas ein. gige Stuck in Diefem Bande , bas bis jest nicht gebruckt worden ift. hamann bot biefen Anffat und jugleich die Lettre perdue d'un Sauvage du !-Nord bem Buchbandler Dicolai jum Berlage an burd das Gelbitgefprach eines Autors. Micolai antwortete burd einen gebruckten Brief: .M. Coelius Serotinus Viro venerabili Mien "Man Hoam S. P. D." worin er fich über bamann luftig gu machen fuchte, ibm Lebren gab, mie folgende : " Sie erinnern fich, wie ben Dbi-"lalethen bon je ber begegnet worden, befonbers "wenn fie arme Stumper waren , Die weber auf "ber Borfe noch in der Untichambre fonberlich "viel gelten ," und ihm endlich, nach bem Benfpiele bes Raifers Auguftus, ber einem Ochrift feller ,nicht Gelb, fonbern Berfe bon feiner eige. nen Facon gab," ein Eremplar feines Gebalbus Mothanter verfprach. Dafur ließ Samann Dicolai in ber Schrift Un bie Dere gu Radmonbor auftreten. Die philologischen Ginfalle und Zweifel murben nicht gebruckt, weil Berber, obne fie gefeben gu baben, bie aus einigen Unbeutungen Samann's geschopfte Beforgniß außerte, daß die Befanntmachung ibm, fur feine bamaligen Ber-Baltniffe und Abfichten, nachtheilig werden mochte. Auf Die Uebergabe ber Sandidrift an F. C. bon Mofer, ber in ber Folge mehreren Berfonen Abidriften babon bat gufommen laffen, ift G. 219 biefes Bandes angefpielt.

Die Lettre perdue war an einen gemigen de Lattre, Entrepreneur de la compagnie du

• •

ters Bergleichung bes Sacitus mit bem gibins (aus beffen Observations on Tacitus 1752) justummen. Anmerfungen find nicht bergefügt, pors an aber fieht folgende

Porrebe,

Dief fen meine lette Ueberfehung! fo wie fie vielleicht bie erfte ift, ber ich mich aus eigener Babl unterzogen babe. - - Dhne als Heber feber einmal fertig wers ben zu tonnen, mar ich noch willens, biefer tleinen Samms lung ein Genbichreiben an Afpaffe mit einem Motto, bas eine Folge bes Berpenfchen aus bem Dos rat \*) gemefen mare, angubangen, und gwar über bie ura alte Rebbe gwifden Bernunft und Dffenbarung, Moral und Religion, und über ihre befoerfeitige Berbaltniß gur Politit. Biewohl biefe Daterie fo abstract, als die platonische, petrardische und palabinifde Liebe ift, fo murbe meine form boch concreter und moberner geworden fenn, als bie en nifche, fotabifche - - Runft gu ges niefen. Ich bin aber biefes Lebens noch nicht überbruffig, fo lange ich es für tein fleines Gluck fchate, eis ne Ulpafie meine greunbin nennen gu burfen. Ronigeberg in Preuffen ben 5ten Dat 1773.

Ungeachtet der Borliebe, mit welcher hamann hier von dieser Uebersebung spricht, — in seinem Briefwechsel ist ihrer nur ein mal und im Borbevgeben gedacht — habe ich sie eben so wenig als die Uebersebung der Barnerischen Schrift über die Gicht, deren Zueignungsstorist man S. 367 fundet, in gegenwärtige Saumtung ausnehmen zu dursen geglaubt. Bolingbrode's Briefe sind befannt genug; Hervey's Widerlegung seiner Einwurfe gegen die biblische Geschichte wird beutzutage kaum jemand befriedigen; und die grillenhafte Arbeit eines englischen Geistlichen, der den Livius in allen Studen weit über den Aucht wer den verbarteit, aber ohne Tiefe und Kunst, merkwürdig,

Die Prolegomen a uber bie altefte Urtunde find an Kant gerichtet und durch zwen Briefe beffelben an hamann uber bas herberifche Bert, bie im achten Bau-

r) Luctere, multa proruet integrum
Cum laude victorem, geretque
Proelia conjugibus loquenda
Lib, IV. Od. 4.

be folgen werben, veranlagt. Der Betfuch einer Sibolle mar ein Gludwunich an ben Buchbanbler Sartknoch zu feiner Sochzeit und bezieht fich viel auf Sippel's Schrift über bie Che. Den bierophantifden Bries fen liegt eine Differtation des bamaligen Sofpredigers gu Ronigeberg, D. etart (Jacobi's Berte Eb. IV. Abth. 3. 6.400) au Grunde: Tralatitia ex gentilismo in religionem chriftianam 1774. Start mirb ber Dieropbant genannt, meil er ein Kreymaurerlied mit diefer Ueberschrift gemacht bats te. Die 3meifel und Ginfalle uber eine permifchte Radricht in der Allg. d. Bibliothet, baben es gunachft mit einem Auffate in diefer Beitfdrift in thun. welcher funf Schriften Samann's (das Selbstgesprach, die Beplage, die Apologie, an die Bere, und die Lettro perdue) fammt Nicolai's Brief an den Maaum im Rors ben angeigte. Diefer Auffat wird im achten Bande abgebruckt merben, weil die erfte und großere Salfte ber Samannifden Schrift eine Rette von Unfvielungen barauf ift. hamann fdrieb barüber an herber: "An dem erften Theile ber 3 meifel habe ich gearbeitet mitten im Bergen bes vorigen Sommers und letten Winters, obne mein Ideal aufgeben ju tonnen noch ju wollen. Die zweite Dalfte, Die Gin falle, Die Ihnen beffer gefals Ien, ift mir bafur geschenft worden. Lex operis mar, per nugas ad seria au führen."

Die Beranlassungen ber tlein en Auffate sind in diefen felbst angegeben. In einem der merkwurdigsten darunter, dem tleinen Bersuche über große Prostleme, wird vorausgesett, daß die Schrift Le bon sens on Ildees naturelles von Diberot sev, bessen Bater Bester fev, dessen Jammerwerts war. Die Anmerkungen zu Buffon's Rede spielen großentheils auf den Schliß des sbenerwähnten Aufsabes der Allg. d. Bibliothet au.

Bon ben meisten Studen bieses Bandes, welcher alle Werte ans hamann's mittlerem Alter begreift, (Die fruberen hat er selbst, wie man im britten Banbe siebt, seis we Juvenilia genannt,) habe ich mehrere, mit Berichtis gungen und Insaben von hamanns hand versebene, Eremplare verglichen. Mas hamann als Abanderung ober Einschaltung bezeichnet hat, ift in gegenwartigen Abbruck ausgenommen.

Munchen ben 20. Mary 1823.

;

Friedrich Roth.

#### Smo

## Recensionen

nebst einer

Beylage,

betreffend ben

Urfprung ber Sprache.

- quota portio faccis Achaeae,

Ben Dodslen und Compagnie, 1 7 7 2. not be the second of the secon

And the second of the second o

e de la companya de l

#### Ronigebergifche

#### gelehrte und politische Zeitungen.

Mit allergnabigfter Frenheit.

104tes Stud. Frentag ben 27, Dec. 1771.

#### Riga.

J. F. Hartknoch hat verlegt: Versuch eie ner Erklarung des Ursprungs der Sprache, 1772. S. 256. in 8vo.

Segenwartige Abhandlung besteht aus 2 Theilen, wovon der eine die Sprache, und der andre ihre Erfindung betrifft. Der erfte Abschnitt des erften Theils enthalt nebst einer Einleitung neun Sauptstucke. 1.) Er= klarung des Wortes: Sprache, 2.) von den Worten , 3.) von der Absicht der Sprache , 4.) von den allgemeinen, 5.) von den besonbern Musbruden, 6.) vom Reichthum einer Sprache, 7.) von ihrer Zierlichkeit, (ober vielmehr ihrem Wohlklange), 8.) von ihrer Biegfamfeit, (ber Berf. halt diefen Ausdruck fur neu und parador,) g.) von ihrer Deutlich= Der zweite Abschnitt, von den Thei= Ien der Sprache, handelt in funf Sauptstus cten: vom Nennwort, von den Furwörtern,

#### Ronigsbergische gelehrte und politische Zeitungen. 26ftes Stuck. Montag, den 30. Merg 1772.

#### Berlin.

Herrn Herder's Abhandlung über ben Ursprung der Sprache, welche den von der Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1770 gesetzten Preis erhalten hat. Auf Besehl der Akademie herausgegeben. Vocabula sunt notae rerum. Cic. 1772. S. 222. fl. 8.

Der Verf. hat das Verdienst gehabt mit seinem "Ungehorsam" den Preis der Akademie zu erreichen. Die "Schadloshaletung" dieses Misverhaltnisses besteht darinn, daß Herr Herder, anstatt eine Hypothese zu liefern, mit seiner Abhandlung eine Hypothese zu liefern, mit seiner Abhandlung eine Hypothese zu verdrängen sucht, "die, "von allen Seiten betrachtet, dem menschlispienen Geiste nur zum Nebel und zur Unehen, weist, und es lange gewesen seyn soll."

"Bas heißt ein gottlicher Ursprung ber "Sprache? Du kannst die Sprache aus der "menschlichen Natur nicht erklären, folglich "ist sie gottlich." = Der Unfinn in diesem Schlusse ist weder versteckt noch fein. = =

Beer Berber fagt: "ich kann fie aus ber "menschlichen Natur, und aus ihr vollstans "dig erklaren. Wer hat mehr gesagt? Der verste versteckt sich hinter eine Decke, "ruft bervor: Dier ift Gott! "lette ftellt fich fichtbar auf dem Schauplat, "bandelt == febet ich bin ein Denfc." Wir finden wirklich in des herrn herbers Schreibart viel Action im theatralischen Verstande; wenn aber die Eigenheit und mab= re Richtung ber Menschheit in ber "Befonnenheit" bestehen foul: so haben wir Blatter und Stellen in dieser Preisschrift gefunben, wo die Besonnenheit in einem so unmerklichen Grade ben dem Verfasser gewirkt haben muß, daß das ecce homo! eber zum "Merkmal" und "Mittheilunaswort" des unbesonnenen oder zu menschlichen Runstrichters bienen mochte. = =

"Weil ihr die Sprache nicht aus der "menschlichen Natur erklaren könnt; so kann "durchaus keiner sie erklaren und ihr Ursprung "ist schlechterdings unerklarbar. Mir, "sagt "Herr Herdert der Sprazisch in ihrem Beginn und in jeder Progresz, sion, aus der menschlichen Seele unbegreifz, sion, aus der menschlichen Seele unbegreifz, sion, aus der menschlichen Seele wird, mir unerklarbar, wenn ich in ihr nicht Sprazische sehe. Das ganze menschliche Geschlecht "bleibt nicht das Naturgeschlecht mehr, wenns "nicht die Sprache fortbildet" » Beide Parzische

theien fagen vielleicht mehr, als sie fas gen wollen, und scheinen eher im Geist mehr, als mit dem "Sinn" sich zu erklaren oder zu dialogiren.

8.

"Ein höherer Ursprung hat nichts für sich,"
fährt Herr Herd er fort, "selbst nicht das
"Zeugniß der knorgenlandischen "Seugniß der knorgenlandischen "Swrache einen menschlichen Ansang durch "Namengebung der Thiere am ersten April.
"Die menschliche Erfindung hat alles für und "durchaus nichts gegen sich: Wesen der "menschlichen Seele und Element "der Sprache! Analogie des "Menschlichen Geschlechts und "Analogie der Fortgänge der "Eprache! Das große Benspiel "aller Volker, Zeiten und Theis "se der Welt."

"Der hohere Ursprung, so fromm er auch "scheine, ist durchaus ungottlich. Ben jedem "Schritte verkleinert er Gott durch die niez"drigsten, unvollfommensten Unthropoz, "morphien. Der menschliche zeigt Gott "im größten Lichter sein Wert, eine "menschliche Seele durch sich "selbst eine Sprache schaffend, "und fortschaffend; weil sie sein "Wert, eine menschliche Seele ist. Als eine "Schöpferinn, als ein Bild seines Wesens, baut siessch biesen Sinn der Bernunft.

"Der Ursprung wird also nur auf eine würz,
"dige Art gottlich, so fern er menschlich ist."
Hier! hier! (beym Leben Pharaonis!) hier ist Gottes Finger! Diese Apotheox
se, Answertwere oder auch Apophtheis volls schmedt vielleicht mehr nach Galimasthias, als die niedrigste und unwürdigste, aber bennoch privilegirte Antbropomorphie.

"Die bobere Sppothefe ift zu-"nichts nute und außerst schadlich. Gie zer-"ftoret alle Wirksamkeit ber menschlichen Gees "le, erklart nichts und macht alles, Pfychos "logie und Wiffenschaften uner-"flarlich; denn mit ber Sprache baben ia bie "Menschen alle Saamen von Renntniffen "aus der Sand Gottes empfangen! Richts "ift also aus der menichlichen Geele! Der "Unfang jeder Kunft, Wiffenschaft und Rennt-"niß ist immer unbegreiflich! Der menschliche "Ilrsprung lagt feinen Schritt thun ohne "Aussichten und ohne die fruchtbariten Er-"flarungen in allen Theilen ber Philosophie "und in allen Gattungen und Vortragen ber "Sprache. Der Verfasser hat einige in fei= "ner Abhandlung geliefett ;" = = = und wir ameifeln weber an der Möglichkeit noch Leichtigkeit, eine Legion mehr auftreiben = = borgen = = oder wie jener Trium vir aus ber Erbe stampfen gu tonnen. Er hat fich, Fraft feines eigenen Zeugniffet ,: befliffen ,,fe-"fte Data aus der menschichen Seele, aus

"ber menschlichen Organisation, aus bem Bau , aller alten und wilden Eprachen und aus bet gangen Saushaltung bes menschlichen Geuschlechts zu fammeln und feinen Sat fo zu "beweisen, wie Die festeste philoso= uphische Wahrheit bewiesen werden "fann;" ja, beweisbarer als alle Beweise ber Turfen von der Gottlichkeit des Korans seyn konnen; benn wer kann inniger von ber Macht und Kraft eines Beweises als der Artschöpfer desselben überzeugt senn ? = = Unterdessen werden unsere Areopagiten bes arch ao = und neologischen Geschmacks noch immer "in der Mitte von Lu= "den und Mangeln" ben "Reim "tum Erfas" finden.

Die ganze Abhandlung besteht aus zween Theilen. Der erste fragt: haben die Mensichen, ihren Naturfahigkeiten überlassen, sich selbst Sprache erfinden können? Der zweite zwingt den Weg, auf welchem der Mensch sich am füglichsten hat Sprache erfinden konnen und muffen, unter vier Hauptgesfehe seiner Natur und seines Geschlechts.

Wir hoffen, daß einer unserer Mitburger, wenn er nicht ganz in seinem Vaterland verwest ist, irgend einen Funken noch
aus der Asche seines kleinen Kuchenheerds anfachen wird, um daben seine Zweifel und Drafel über den Inhalt und die Richtung der akademischen Frage und ihrer Entscheidung aufzuwärmen. Welche Dulcinee ist eines kabbalistischen Philologen würdiger, als die Individualität, Authenticität, Majestät, Weisheit, Schönheit, Fruchtbarkeit und Ueberschwenglichkeit der hohern hypoet he se zu rächen = von welcher alle Spesteme und Sprachen des alten und neuen Babels ihren unterirdischen, thiestischen und menschlichen Ursprung, ihr Feuer (xiopeor rus adicios) herleiten und ihre Ausschung oder Zerstörung zu erwarten haben.

#### Beplage sum 37sten Stuck ber Königebergichen

gelehrten und politischen Zeitung.

772.

#### Abfertigung

ber im sechs und zwanzigsten Stuck enthals tenen Recension.

si La Farce enfin lui sert à tout masquer.

Die Aufgabe vom Ursprunge der Sprache, so viel ich davon begreife, lauft darauf hinaus: "ob die erste, alteste, ursprüngliche "Sprache dem Menschen auf eben die Art "mitgetheilt worden, wie noch hisher die Fort-"pflanzung der Sprachen geschieht?

Alle Pranumeranten oder Subscribenten ber Königsbergischen gelehrten und politischen Zeitung werden sich nicht entbrechen können, diese Frage mit Ja oder mit Ne in zu bezantworten. Die Wagschaale der Vortheile scheint aber, wie gewöhnlich, auf die Seite der Jaherrn auszuschlagen, und ihre Gegen füßler sind allenthalben so abschreckenden Schwierigkeiten ausgesetzt, daß das durch die ganze Auslösung der Ausgabe fast verseitelt wird.

Denn welche Hulfsmittel können und wohl zu statten kommen, und nur auch zu einem Begriff von dem Ursprung einer Erscheinung zu verhelfen, wenn solcher Ursprung dem gewöhnlichen Kreislauf der Natur gar nicht gleichförmig ist? und wie wird es möglich senn, auf die rechte Spur einer solchen Untersuchung zu gerathen? Ohne den Leitfaden der Aehne lichkeit wird und ein unendlicher Betrug berfelben in einem Labytinthe ermüden, dessen Ausgang unerforschlich bleibt. Keint Pol noch Compas werden die Bahn unserer Entdeckungen bestimmen und berichtigen können.

Sollte irgend etwa ein kefer so keck senn,, die Entscheidung aller dieser Schwierigkeiten auf seine Sorner zu nehmen: so wird kein vernünstiger Schriftsteller, einem einzigen Widder der der Wist e zu gefallen, seine übrigen neun und neunzig Schaafe im Stiche lassen, welche allem Vermuthen nach die klügste und sicherste Parthey werden berreits ergriffen haben, auf obige Frage ein deutliches Ja! mit andächtig geschlossen Ungen zu nicken.

Nachdem wir also mit geziemender Kurze ausgemacht haben, "daß die erste, alteste, "ursprüngliche Sprache dem Menschen auf "keine andere Art, als die noch ist wirklich "und täglich gangbar ist, mitgerheilt were

Millen bis auf ben beutigen Tag gebrucke ten Spitemen zufolge , behaupten Die Thiere bas fürftliche und priefterliche Recht Der Erftgeburt. Sat fich auch wohl die Meisbeit ber Meapptier, unter benen Iamnes und Jambres ben Rachruhm ber Beis= beit über alle unfere beutige Dangloffen und helvetiuffen und Achitophe= I en behaupten werben, bis gur Anbetung ber Thiere obne aureichenben Grund erniedrigen tonnen ? Was find Die Meifterftuete unfrer folgen Wernunft als Dachahmungen und Entwickelungen ibres blinden Inffintts? bas geborgte Reuer aller ichonen . frepen und geabelten Runfte, als ein prometheisches Plagium bes urfprunglich thierifchen Raturlichts? Saben wir nicht ben Reim aller Erfenntnig des Guten und Boo fen, ja felbit ben philosophischen Baum ber Encyclopabie bem Stepticismus eines liftigen Thieres und bem boben Geschmack eines noch liftigern Wolfes zu banten, wenn ber alte Surft von D = = fo glaubwurdig ift als Mofe? = = 1 Monage sant

Ware ich ein gehaltiger Academico degli Oziosi wie de la Porra; so wurde es mir leicht senn, die Physiognomien menschlicher Zungen mit den Stimmen der Thiere zu vergleichen, den sebenden Sprachen ihre Nativität zu stellen, und so gar den Schatten der ersten, altesten, wsprünglichen Mundart durch einen Spiezgel im Rätzel augenscheinlich zu machen. Das ganze Rätzel, dessen Schlüssel ich noch für mich behalte, beruht auf ein Perzsif lage, den Ton des Feldgeschreys in einer Göttersprache, von deren Vorzteesstlichkeit und Universalmonarchie der alte Martyrer Senricus Stephani in einem goldenen Werk prophezeiht haben soll, das ich bejammere, nicht einmal gesehen, gesschweige gelesen zu haben. ==

Um aber den Verfasser der im sechs und zwanzigsten Stuck enthaltenen Recension vols lends abzusertigen, so kann ich ihn für nichts anders als einen Fremdling zu Terusalem ansiehn, der nicht weiß, daß sein angeblicher Phislog unter Frohnvögten längstens in ein erzapulezisches Lastihier verwandelt, fünf Stunden Morgens und vier Stunden Abends Saste trägt.

Was das kabbalistische Beywort betrifft, so sagt Leibnis in seinen unvorgreiflich en Gedanken wegen Berbesssschen Gedanken wegen Berbessschen Gedanken wegen Oprache: "Man hat die Rabbala "oder Zeichenkunst nicht nur in den "bebraischen Sprachgeheimnissen, sondern auch "bebraischen Sprachgeheimnissen, sondern auch "stablichen Deutelepen, sondern im rechten "Berstande und Gebrauch der Wörter zu su-

"chen." Des ohne Denkmal unstere lichen Leibnigens (Dank sey es bem Apoll, der mich nämlicher Gnade wurdige!) Berdienste aber stehen in Bergleichung seines lappländischen Nachfolgers, wie der theure welssche Graf zum Dvidius und Newton, in umgekehrter Berhältniß. Wer es kassen mag, der fasse es; ich, für mein Theil habe mich an Cartesii Epistel de methodo in meinen Schuljahren zum halben Sir

Subibras gelacht.

Unfer Landsmann von trauriger Giefalt wurde über bie akabemische Frage vom Urfprung ber Sprache anstatt einer Wettschrift von fieben Sauptftucfen , bes Recenfenten fieben Sauptwortern gemaß, vielleicht aus bem Staube feiner Erniedrigung alfo mummeln : "Was weiß ich von eurer gangen Aufgabe? ,und mas geht fie mich an? Der Muf-,gang, Mittag und Untergang aller fcb 6 = men Runfte und Wiffenicaften. "die man leider! an ihren Fruchten fennt, bat feinen weitern Ginfluß in meine gegen-"wartige Glücffeligfeit , als bag jene unbarm= "bergigen Schwestern ben tiefen Schlaf mei= "ner Rube burch allotriofosmifche Traume un= "terbrechen, ben beiligen Grengftein meiner "Musgaben um manchen Zehrpfennig meiner "Rothburft verrucken, meine Leibtracht auf geinen grauen umgewandten Fract, fo wie meine Diat auf Salbbier und falte Ruche

"einschränken, ja, was bas arafte ift. felbit ,auf die fostbaren und fußen Augenbliefe Gins griffe thun, die ich mit dem Bachelinge "meiner Seele verlallen und verbitbern und "über die Wiege meiner fleinen Maad verbub-"len und verlacheln follte. == Ohngeachtet nach "bem Glaubensbekenntniß eurer antisalomoni= "fchen Schulmeister, Die Furcht bes herrn "der Weisheit Ende ift: fo bleibe es mein grof-"ser Gewinn, gottselig und genuguf am zu fenn! = = Der Friede in ber "Bobe übersteigt alle Bernunft = = und "Ebriftum lieb haben, Engel= und Mens "schenzungen. Dieser große Urchiteft und "Edftein eines Spftems, das Sim-"mel und Erde überleben wird, und eines "Patriotismus, ber die Welt über-"windet, bat gefagt : Eure Rebe fev ia. ia. "nein, nein; alles übrige ift bes Teufels = = "und hierin besteht der gange G e i ft ber "Gefete und bes gefellschaftlichen "Bergleich s, fie mogen Namen baben "wie sie wollen." = = = =

Trop allem biesem sehe ich bennoch zum voraus, daß die allgemeinen Kunsterichtet und besondern Almasnach schreiber diese theils gelehrte, theils politische Absertigung eines Recensenten dem Philologen selbst eben so treuherzig andichten werden, wie Xenophon, der Epe

ropaedist, seine erbaulichen Tischereben. dem weisen Sofrates, und Miguel de Cervantes Saaver bra seine unverwelklichen Blätzter dem arabischen Geschichtschreiber, Eid Hamet.

Aristobulus.

of the state of th

Des

# Ritters von Rosencreuz

### Willensmennung

uber ben

göttlichen und menschlichen Urfprung ber Sprache.

Credidi, propter quod locutus sum.
2 Cor. IV. 13.

Aus einer Caricaturbilderurschrift
eilfertig übersett
vom
Handlanger des Hierophanten.

Tempore et loco pralibatis.

1 7 7 2.

Socrates in Platonis Philebo.

Donum profecto DEORUM ad homines, vi mihi videtur, per Prometheum quendam vna cum quodam lucidissimo igne descendit.

Etenim prisci nobis praestantiores, DIISque propinquiores, haec nobis oracula tradiderunt ———

#### Fauete linguis!

Senn man Gott als die Ursache aller Wir= • fungen im Großen und Kleinen, oder im himmel und auf Erden, voraussetzt, so ist jedes gezählte Saar auf unserm Saupte eben so gottlich; wie der Behemoth, jener Un= fang der Wege Gottes. Der Geift der mofai= schen Gesetze erstreckt sich baber bis auf die eckelsten Absonderungen des menschlichen Leich= nams. Folglich ift alles gottlich, und die Fra= ge vom Ursprung des Uebels lauft am En= de auf ein Wortsviel und Schulgeschwaß bier= aus. Alles Gottliche ift aber auch menschlich; weil der Mensch weder wirken noch leiden kann, als nach der Analogie seiner Natur, sie fet eine so einfache ober zusammengesetzte Maschine, als fie will. Diese communicatio gottlicher und menschlicher idiomatum ift ein Grundgeset und ber Sauptschluffel aller unfrer Erfennt= niß und ber gangen sichtbaren Saushaltung.

Weil die Werkzeuge ber Sprache wenigs ftens ein Geschenk der alma mater Ratur find, (mit der unfre ftarten Beifter eine abge- t ichmacktere und lafterlichere Abgotteren treiben. als der Pobel des Beidenthums und Pabitthums ,) und weil, ber bochften philosophischen Wahrscheinlichkeit gemaß, der Schopfer diefer funftlichen Werkzeuge auch ihren Gebrauch hat einsegen wollen und muffen: so ift allerbinas der Ursprung der menschlichen . Sprade gottlich. Wenn aber ein hoberes Wefen. . ober ein Engel, wie ben Bileams Efel, burch unfre Bungen wirken will; so muffen alle uns fere Wirkungen, gleich den redenden Thieren in Aesops Fabeln, sich ber menschlichen Matur analogisch außern, und in dieser Begiebung fann ber Ursprung ber Sprache und noch weniger ihr Fortgang anders als mensch= lich fenn und scheinen. Daber bat bereits Protagoras ben Menschen mensuram omnium rerum genannt.

Unser Jahrhundert ist an großen Seelen fruchthar, welche die Reliquien des epicurisschen Systems in den Oeuvres philosophiques de Mr. de la Mettrie, im Systeme de la Nature und Evangile du Jour verehren und sich zueignen; unterdessen fommt mir die Hervorbringung des menschlichen Geschlechts aus einem Sumps aber Schleim noch immer

wie eine schöngemalte hirnlose Madke vor. Rein bloßer Topfer plastischer Formen, sondern ein Bater feuriger Geister und athmender Krafte zeigt sich im ganzen Werk.

Ein andrer mag es magen, an ben Offenbarungen eines Galilei, Repler, Newton zu zweifeln: mir wenigstens hat der handfefte Glaube eines Woltaire und hume an biese Theorien ihre evangelische Gewißheit mehr als einmal verbachtig gemacht; auch lagt es fich kaum zusammenreimen, bag unfre beutigen Weisen in himmlischen Entdeckungen fo burchdringend und zuverläßig, hingegen in ihren bauslichen Ungelegenheiten fo benebelt Sobald aber nur der mathematische Beobachtungegeift aus den atherischen Gpha= ren fich jum Horizont unfrer fleinen moralischen Dunstkugel herunterlassen wird; alsbenn wird die Hypothese eines einzigen Men= schenpaard und der Wahn chinesischer und aanp= tischer Zeitrechnungen fur Die gegenwartige Gestalt unfrer Erde, im geometrischen Lichte erscheinen.

Ein gelehrter Arzt hat jungst in einer, auf bem anatomischen Schausaal zu Pavia gehaltenen, Jubelrebe bewiesen, baß ber sentrechte zweybeinige Gang des Menschen ein geerbeter und funstlicher Gang sep. Wollte ber

Ritter von Rofencreus ben biamantenen Schreib= griffel feiner Uhnen eben fo entweihen, wie unfre berrichenden Schwarmer von Montbard, von Voré, von Ferney en Bourgogne und von - in ibre fcnatternden Gan= fefiele: fo ware biefes Denfmal eine pragmati= fche Deduction geworben, an ber fich alle griechische Acabemien im beiligen romischen Reich zu Leichen und Gefvenstern gelesen batten; weil ich in ben Rachen ibrer Cannibalen und Zigeuner, Pachter und Beutelschneiber, Fouaciers und Giftmifcher beweifen murbe, Daß felbit Gffen und Trinfen fein bem menfch= lichen Geschlecht angeborner Ginfall, fondern fchlechterdings eine geerbte und funftliche Gitte fenn muffe. - Mues, alles ftreitet fur Diefen Beweis: bas Wefen bes menschlichen Magens, ber Saut und Saar, Steine und Erzabern , wie Dillen, Strome von Schweiß und Blut, gange Labungen von Geufgern und Rluchen, wie gebrannte Waffer, in fich fcbluckt ;- bas Element bes Sungers und Durftes, beffen Geit ober vielmehr Attraction bem fürstlichen Gaumen unfrer Finanger und Reufindler , Rreter und Araber, alles, alles, alles schmackhaft und gedeiblich macht, felbst jenen plus- und fruchtbringenden Dunger, ben ber Jude im Lande ber Chalder am Baffer Chebar, mabrend feiner prophetischen Belagerung, auf ein landesvaterliches Project theils

Des Mitters von Rosencreuz lette

# Willensmennung

aber ben gottlichen und menschlichen Urfprung ber Sprache.

> Credidi, propter quod locutus sum. 2 Cor, IV, 13.

Aus einer Caricaturbilderurschrift
eilfertig überfett
vom
Sandlanger des Hierophanten.

Tempore et loco pralibatis.

1 7 7 2.

ber Eicheln sich flugs entschlossen hatten. — Aus Dantbarkeit für diese wohlthätige Eichels diat gebt den Schweinen diese drep Jahr lang kräftige Traber, woben eure verlorne Landesstinder offene Tasel halten konnen, unverdessen die Götter und Colonisten des Landes Gold in sich saufen und unter sich lassen. —

Gene warmen Bruder bes menfchlichen Gefchlechts, Die Cophisten ju Codom-Gamaria, welche fich an ben Gelbstaespracben bes Markantonin Uftofrator Tag und Nacht erbauen, baben gwar im gebnten Berfe feines fechsten Ravitels gelefen, bag bie Cheville vivifique, morauf Die gange Erhaltung und Vermebrung ber ames moutonnieres, ihrer Schlachtheerben, antommt, in parui inteftini affrictione mucique excretione conuulfiva beffebe; aber fie fpannen die Pferde binter ben Phaeton - und felbit die Weisheit Ga= Iomonis im Frubprediger riecht wie des Demetrius Rarbenbalfam (Giebe ben großen Ra= techismus der Wernunft unter dem Wort : Lamia ) nach einer glans regia. -

Weil ber Ritter von Rosencreuz fein Elborado kennt, wo man Gott segnet, wie man will, so segnet sein Schwanengesang alle brunflige Junglinge und Greise, nicht nach eigner Willführ ber Andacht, sondern aus einer Limep im bobern Chor; "Sie mussen seint mie das Gras auf den Dachern, welches verdorret, ehe man es ausrauft, von welschem der Schnitter seine Hand nicht fullt, noch der Garbenbinder seinen Armvoll, und die vorüber gehen, sagen: ayez honte pour vos Ancêtres! —"

Das ertraumte oder erlogene Paradies foa abischer Tolerang, das Mahomet, ex viroue Cagfar, ein eben fo frecher latro als Bleisner, feinen Soflingen verspricht, ift uchts als ein tobtes Salzmeer, so balb es inmal beißt: mortua est illa pars, qua quonlam Achilles eram! - Rein Donnerwagen. eine Flamme des luftstreichenden Schwerts ann ben Weg jum Baum bes Lebens treffs icher bewahren, als die Pest der Feigmar-jen an den Granzen und in den Eingeweis ben bes Staats, ber fich nachstens in ein Hotel - Dien, wo das schreckliche Muß der Noth beten lehrt, verwandeln wird; denn obschon Berodes Attieus die gottliche Thorheit bes Christenthums mit dem Feuer feiner Mus fe, bem Schwerte feiner Profe und gwar in einem jargon verfolgt, beffen Syntaxin St. Diderot für allerhochst metaphysisch balt: siebe! fo bruften doch alle Gefeke, Gebote und Befehle, lautbarer und ungahliger, als die Wellen und ber Sand bes schaumenden Mes Grammaire generale und harris im herm zwar mehr als zu viel geschrieben, aber no zu wenig davon verstanden haben. —

Nunmehr benkt euch, andächtige Bri ber! wenn und so gut ihr nur könnt, t Geburt des Menschemaars — Ihre Blowar ohne Scham, ihr Nabel ein runder B cher, dem nimmer Getrank mangelt, un die Stimme eines um die kuhle Abendzeit i Garten wandelnden Gottes, die vernünftig lautere Milch fur diese jungen Kindlein d Schöpfung, zum Wachsthum ihrer politische Bestimmung, die Erde zu bevölkern und z beherrschen durchs Wort des Mundes — -

Selbst die Ungleichheit der Menschen un der gesellschaftliche Contraft sind daher Folge einer ursprünglichen Einsetzung; denn, na der altesten Urtunde, gab eine sehr frühzeit de Begebenheit (welche der Wiege des mensch lichen Geschlechts so angemessen ist, daß d Wahrhaftigkeit ihrer Erzählung aller Zweise sucht den Schlangenkopf zertritt und alle Fe senstiche der Spotteren lächerlich macht) bereits zur Unterwürfigkeit des Weibes unt dem Willen des Mannes Anlaß —

Abam also war Gottes; und Gott selb führte den Erstgebornen und Aeltesten unser Ge

Beidlechts ein, als ben Lebntrager und Erben ber burch bas Wort seines Mundes fertigen Welt. Engel, luftern fein bimmlisches Antlit anzuschauen, waren des erften Dlos narchen Minister und Hoflinge. Bum Chor ber Morgensterne jauchzeten alle Kinder Got= tes. Mues ichmecfte und fab, aus erfter Sand und auf frischer That, die Freundlichkeit des Werkmeitters, ber auf seinem Erdboden spielte und feine Lust batte an den Menschenkindern -Roch mar teine Creatur, wider ihren Willen. ber Gitelfeit und Knechtschaft des vergangliben Spstems unterworfen, worunter fie gegenwartig gabnt, seufzet und verstummt, gleich dem delphischen Drepfuß und der anti= machiavellischen Beredsamkeit des Demosthes nes an der Silberbraune; oder hochstens in ber maffersuchtigen Bruft eines Tacitus feucht. rocelt und zulett erstickt - Tebe Erscheis nung ber Natur war ein Wort, — bas Leis den, Sinnbild und Unterpfand einer neuen gebeimen, unaussprechlichen, aber besto inni= gern Bereinigung, Mittheilung und Gemeinichaft gottlicher Energien und Ideen. Alles was der Mensch am Anfange borte, mit Au= gen fah, beschaute, und seine Sande betafte= ten. mar ein lebendiges Wort; benn Gott war das Wort. Mit diesem Worte im Mund and im Herzen war ber Ursprung der Spra= de so naturlich, so nabe und leicht, wie ein

Rinderspiel; denn die menschliche Natur ist, vom Anfange bis zum Ende der Tage, eben so gleich dem Himmelreiche, als einem Sauerteige, mit dessen Wenigkeit jedes Weib drep Scheffel Mehls zu durchgahren im Stande ist.

Ich wurde noch langer und breiter und tiefer matagrabolisiren, \*) wenn ich nicht wüßte, daß viel Predigen iht eben so sehr den Muth der Zuhörer ermüdet, alsehemals den Leib geistlicher Redner; und begnüge mich also heute, durch eine Wallfahrt im schwarzen Aschen ab Mund D— das Wort — gefunden und genannt zu hasben. \*\*) —

Zum Beschluß ladet der Ritter von Rossencreuz alle durchtriebene Wistolpel des Kosnigsreichs Pvetot und versteinerte oder begeissterte Maulassen in coemeterio Prsorum, \*\*\*) die sich nicht schämen Deutsche zu sepn, noch zu werden, auf seinen Erbsiß, wo es an Prisvilegien und Pfründen nicht sehlt, die an ges

Mαταιογεαφοβολιζειν Rabelais.

<sup>\*\*)</sup> Art Royai du Chevalier de Rosecroix Londr, 1770. pag. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Monument d' Algarotti,

weihten Banbern, hanbschuhen, Wachskerzent und Siegelstangen einträglich sind; unterdessen Er selbst, Mittags und Mitternachts, an einem Roman des Oeconomies et Servitudes bichtet, und über das letzte Meisterstücktomischer Staatskunft, Julians Eroberungsplan der Grenfparther, brutet.

Die Herren Entrepreneurs à l'enseigne des trois Vertus couronnées d'Amaranthe, benen, im Fall meines zu eilfertigen exilii in ein besseres Vaterland, an der Handschrift dieser Fragmente, oder an dem Torso meines in agro Pisano Aestiorum verschwendeten Monuments gelegen seyn mochte, wird mein lieber Junfer

### Johann. Michel. Joseph. Nazir.

befriedigen — auf bessen Saupt die Segen seines Baters sich über die Segen meiner Ahenen haufen mogen, bis auf die angenehmen Sügel der alten Zeit — die er mit seinem etwanigen Geschwister fruh ersteige!

Allen Erebengern hingegen, benen vor bem franzosischen und lateinischen Speck meiner Mundart grauelt, munsche ich, daß der zeitis ge Handlanger bes Hierophanten, ein Polysglotte, wie Panurge und Qvintus Jeilius, gewesen ware, damit sie seine Uebersetzung gat nicht lesen konnten ; car tel est notre plaisir. --

Wohl dem, der zwey oder dren, ja vier Jahre wartet, bis sich die Mennung dieses letzten Wistens aufschließt, dessen geheimer Verstand noch versiegelt ist!

(L. S.)

Cognouit DOMINVS qui funt EIVS. 2 Tim, II, 19. you gent 1, 497.

93.

## Philologische Einfälle und Zweifek

über

1.8,189.

eine academische Preis.Schrift.

Pf. 120, 4.

— — απομιύω

μη τέρμα προβας, ακοιθώς 
τε χαλκοπάραοι, όρσαι

Φοὰι γλώσσαι.

Pind. Nem. VII.

Rebft manchen Stellen mehr aus biefer Dbe, jebe an ihrem Ort.

#### Entworfen

vo m

Magus im Norben.

Im Weinmonate 1772.

Sebrudt ben : (bier tommt ber Druder ber allg. D. Bibl.)

— neque ego illi detrabere ausim

Haerentem capiti multa cum laude coronam.

Horat. Sat, 1, 10, 48.

ı  Uriftoteles hat mit seinem gewöhnlichen Scharfe finn Stimme und Sprace zu unterscheie ben gesucht. \*) Seinen Erkarungen zufolge find bes berühmten Schmerzens-Delben

#### A a a a und

Nana nana nana nana nana nana jusammt jenem Rasenpfiff des Schmarogers im Vlutus

#### ช ซี ซี ซี ซี ซี

im eigentlichften Berftanbe Laute ber Stim.

<sup>\*)</sup> Η μὶν ΦΩΝΗ τε Η ΔΕΌΣ καὶ ΛΥΙΗΡΟΥ ἐσε ΣΗΜΕΊΟΝ διὸ καὶ τοῖς άλλοις ὑπάρχει ζώοις. μίχρε γαρ τε τε ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθει ώς ε αἰσθανεθαι τε λυπηρε καὶ ἡδίος, καὶ ταῦτα σημαίνει αλλήλοις. Ο δὶ ΛΟ΄ΓΟΣ ἐπὶ τῷ δηλε ἐσε τὸ ΣΥΜΦΕ΄ΡΟΝ καὶ τὸ ΒΛΑΒΕΡΟ΄Ν, ὥσε καὶ τὸ ΔΙ΄ΚΑΙΟΝ καὶ το Α΄ΔΙΚΟΝ τε το γαρ πρὸς τὰ άλλα ζῶα τοῖς ἀνθρώποις ἱδιω, τὸ μόνοι ΑΓΑΘΟΙ καὶ ΚΑΚΟΙ καὶ ΔΙΚΑΙ΄ΟΥ καὶ ΑΔΙ΄ΚΟΙ. κ. τ. λ. αἰθησιν ἔχειν. de Rep. 1, 2.—

δεί ἔμψυχόν τε είναι τὸ τύπτοι, καὶ μετά φαντασίας τινός. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σ γαρ τις ψόφος ἐρὲ ΦΩΝΗ. Id. de Anima. 2, 8.

me, welche aber freplich Burgel und Stamm, Nahrungsfaft und Lebensgeist der Sprache, pornehmlich ihrer Onomatophie ift.

Der Begriff von Stufen und Art besicht fich auf fehr willführliche Aehnlichfeiten, und ber Segenfag biefer Berhaltniffe hat weinig Einftuß in die Renneniß der Dinge felbst.

Jeder Mechanismus fest eine Organisation, und jedes sichtbare Leben beide voraus. \*) Die se dren Rader erscheinen allenthalben in so starfen ausnehmenden Wassen, daß man ihr Triebwerk in einander eben so wenig erkennen, als unterscheiden kann.

Der Mensch hat nicht nur bas Leben mit ben Thieren gemein, sondern ift auch sowohl ihrer Organisation, als ihrem Mechap nismus mehr oder weniger, das heißt, nach Stufen ahnlich. Der Sauptunterschied des Menschen muß also auf die Lebens - Art ankommen.

In Ansehung ber Gefellschaft halt ber weis fe Stagirit ben Menschen für neutral. — Ich vermuthe daher, daß der nähere Charafter unserer Natur in der richterlichen und phrigfeitlichen Burde \*\*) eines politis

<sup>\*)</sup> Ο ΡΓΑΝΑ δε και τα των φυτών μές», αλλά παντελώς απλά — de anima 2, 1.

<sup>\*\*)</sup> πολίτης δ' απλώς ε' δειλ των αλλων ορίζεται μαλλου ε τῷ μετίχειι ΚΡί ΣΕΩΣ και ΑΡΧΗ Σ, Id, de Rep.

fchen Thiers ") bestehe, und baß folglich ber Mensch fich jum Bieb, wie ber Farft jum Unterthanen verhalte.

Diefe Burbe nun, gleich allen Ehrens fellen, fest noch feine innerliche Burbiga teit, noch Berbienst unserer Natur voraus; sondern ift, wie lettere selbst, ein unmittels bares Gnadengeschent des großen Allgebers.

Keinem helden und Dichter, er mag ein Borbild des Meffias, oder ein Prophet des Untichrifts fenn, fehlt es an Petioden des Lebens, wo er volle Ursache hat, mit David zu beichten:

"36 bin ein Wurm und fein Menfch"

Ohne die Frenheit bo se zu senn, sindet kein Berdienst, und ohne die Frenheit gut zu senn, feine Zurechnung eigener Schuld, ja selbst kein Erkenntnist des Guten und Bisen statt. Die Frenheit ist das Maximum und Minimum aller unser Natur-Arafte, und sowohl der Grundtrieb als Endiwed ihrer ganzen Richtung, Entwickelung und Ruckfehr.

Daher bestimmen weder Inftinft noch Son. lus communis den Menfchen, weder Ra.

<sup>\*)</sup> Hoderena d'ion ur "ir et nat noiter yferene nareur et seve. Id de Hill. animal. I, I.

fur noch Bolfer Recht ben Furftent feber ift fein eigener Gefetgeber, aber guig gleich ber Erftgeborne und Rachfte feiner unterthanen.

Ohne das vollfommene Gefet ber Frege, beit ") wurde ber Mensch gar feiner Nachabe mung fahig senn. auf ber gleichwohl alle Ere giehung und Empfang beruht; benn ber Mensch ist unter allen Thieren ber größte Panstomim. \*\*)

Das Bewußtfenn, bie Aufmerkfame teit, bie Ab firaction, und felbft das morale

<sup>\*)</sup> Jacob. 1, 25.

<sup>\*\*)</sup> τό τε γας μιμείθαι συμφυτον τοις ανθεωτως εκ παίδων εςί, καὶ τε τω διαφέςεσι των άλλων ζώων, ότι μιμητικώτατόν έτι, καὶ τὰς μαθήσεις ποιείτας δια μιμησεως τὰς πρώτας, καὶ τὸ χαίςειν τοις μιμήσεως τὰς πρώτας καὶ τὸ χαίςειν τοις μιμήσεως και πάντας: σημείοι δὶ τε τε τὸ συμβαίνου ἐπὶ τῶν έςγων. ἀ γας ἀυτὰ λυπηςως ὸς ῶμεν, τε των τὰς εἰκόνας τὰς μάλισα ἡκριβμμίνας, χαίςομεν θεωςείντες. οἰω θηςίων τι μοςφὰς τῶν ἀγςιωτάτων, καὶ νεκρῶν. ἀἰρτιοι δὶ καὶ τε τε, ότι μανθώνειν ε μόνον τοις φιλλοσόφοις ήδισον, ἀλλὰ καὶ τοις άλλως ὁμοίως. ἀλλὶ βραχύ κοινωνεσιν αυτε. δ.ὰ γας τε το χαίςει σι τὰς εἰκόνας ὁςῶντες, ότι συμβαίνει θεωςείντας μανθώνειν καὶ συλλογίζεθαει τὶ ἔκασον, οἰον, ότι ε΄ τος ἐκείνος, ἰδ. de Poëtica c. 4.

tanen im höhern Chor; "Sie muffen seynt "wie das Gras auf den Dachern, welches "verdorret, ehe man es ausrauft, von wels "dem der Schnitter seine Hand nicht füllt, "noch der Garbenbinder seinen Armvoll, und "die vorüber gehen, sagen; ayez honte pour "vos Ancetres! —"

Das ertraumte ober erlogene Parabies fox tabifcher Tolerang, bas Mabomet, ex viroque Caefar, ein eben fo frecher latro als Gleisner, feinen Sofflingen verspricht, ift nichts als ein tobtes Salzmeer, fo balb es einmal beißt : mortua eft illa pars, qua quondam Achilles eram ! - Rein Donnerwagen, Feine Rlamme bes luftstreichenden Schwerts fann ben Weg jum Baum bes Lebens treffs licher bewahren, als Die Peft ber Feigmara gen an ben Grangen und in ben Eingeweis ben bes Staats, ber fich nachstens in ein Hotel - Dien , wo bas schreckliche Muß ber Doth beten lebrt, verwandeln wird; benn obichon Berobes Attieus die gottliche Thorheit bes Chriftenthums mit bem Feuer feiner Du= fe, bem Schwerte feiner Profe und gwar in einem jargon verfolgt , beffen Syntaxin Gt. Diberot für allerhochft metaphpfifch balt : fiebe! fo bruffen boch alle Gefete, Gebote und Befehle, lautbarer und ungabliger, als bie Bellen und ber Sand bes ichaumenden Des Kinderspiel; denn die menschliche Natur ist, vom Anfange bis zum Ende der Tage, eben so gleich dem Himmelreiche, als einem Sauerteige, mit dessen Wenigkeit jedes Weib drep Scheffel Mehls zu durchgahren im Stande ist. —

Ich wurde noch langer und breiter und tiefer matagrabolisiren, \*) wenn ich nicht wüßte, daß viel Predigen ist eben so sehr den Buth der Zuhörer ermüdet, als ehemals den Leib geistlicher Redner; und begnüge mich also heute, durch eine Wallfahrt im schwarzen Aschen ab Al und D— das Wort — gefunden und genannt zu has ben. \*\*) —

Zum Beschluß ladet der Nitter von Nosfencreuz alle durchtriebene Wiftolpel des Kosnigsreichs Dvetot und versteinerte oder begeissterte Maulassen in coemeterio Pisorum, \*\*\*) die sich nicht schämen Deutsche zu seyn, noch zu werden, auf seinen Erbsiß, wo es an Prisvilegien und Pfründen nicht fehlt, die an gespiegien und Pfründen nicht fehlt, die an ges

Mαταιογεαφοβολιζειν Rabelais.

<sup>\*\*)</sup> Art Royal du Chevalier de Rosecroix Londr, 1770. pag. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Monument d' Algarotti,

ide fehr mahricheinlich bie Phaenomena und Qualitates oecultas jener fichtbaren verfürzten halfte aufzulofen und zu erganzen vermag.

Gefett also auch, bag ber Mensch wie ein feerer Schlauch auf die Welt fame; so macht boch eben dieser Mangel ihn jum Genus der Natur durch Erfahrungen, und zur Gemeinsschaft seines Geschlechts durch Ueberliefent ungen besto fähiger. Unsere Vernunft wenigs fens entspringt aus diesem zw iefachen Untersticht sinnlicher Offenbarungen und menschliecher Zeugnisse, welche sowohl durch ähnliche Mittel, nämlich Merkmale, als nach ähnelichen Gesehen mitgetheilt werden.

Die Philosophen haben von jeher der Wahrsheit dadurch einen Scheidebrief gegeben, daß sie dasjenige geschieden, was die Natur zusammen gefügt hat, und umgekehrt; wodurch unter andern Kehern der Psinchologie, auch ihre Uriasner, Muhamedaner, und Socin iasner, welche alles aus einer einzigen positiven Kraft oder Entelechie") ber Seele haben erklären wollen, entstanden sind.

Recherches fur l' Entendem, humain trad. de l'anglois. Amft. 1763.

<sup>\*\*)</sup> ist yag if irritizias πάντα τα γιγιόμεια, Aristot. de anima. 3, 7.

Weil bas Geheimnis ber Che zwifche fo entgegengesetten Naturen, als ber auffert und innere Mensch, ober Leib und Seele groß ist; so gehört frenlich, um zu einem fast lichen Begriff von ber Fulle in der Einheit unferes menschlichen Wesens zu gelangen, eine Anerfenntnis mehrerer sich unterscheibender irdischer Merkmale dazu.

Der Mensch ist also nicht nur ein lebens biger Acer, sondern auch der Sohn bes Acers, und nicht nur Acer und Saame (nach dem Spstem der Materialisten und Idealisten,) sondern auch der König bes Feldes") guten Saamen und feindseliges Untrant

Sálust, in Jugurtha.

<sup>\*)</sup> Qui igitur exiisse e potestate dicuntur, idcirce dicuntur, quia non sunt in potestate mentis, cui regnum totius animi a natura tributum est. Cic. Tuscul. Quaest. 3, 5. Omnem enim naturam necesse est, quae non solitaria sit, neque simplex, sed cum alio juncta atque connexa, habere aliquem in se principatum, ut in homine mentem, in bellua quiddam simile mentis, unde oriantur rerum appetitus. In arborum autem et carum rerum, quae gignuntur e terra, radicibus inesse principatus putatur. Principatum autem id dico, quod graeci nyemomo vocant; quo nihil in quoque genere nec potest, nec debet esse praestantius. Id de Nat. Deor. 2, 11.

Dux et imperator vitae mortalium animus est.

unf feinem Acker zu bauen; benn was ift ein Acker ohne Saamen, und ein Furst ohne Land und Einfunfte? Diese bren in uns find also Eins, nehmlich 912 yrugeren") so wie bren Larven an der Wand der naturliche Schatten eines einzigen Körpers sind, ber ein doppeltes Licht hinter sich hat.

Rachdem ich bis in das emppreische Beiligthum ber menschlichen Ratur hineingeschwinbelt, oder besser zu reden, meine peripatetischen Seifenblasen lange genug vor mir herum getrieben; fozerspringen sie endlich auf halbem Weg
in folgende Thautropfen:

"Der Mensch lernt alle seine Gliebmassen und Sinne, also auch Ohr und Auge, brauchen und regieren, weil er lernen fann, lernen muß, und eben so gern lernen will. Folglich ist der Ursprung der Sprache so natürlich und menschlich, als der Ursprung aller unserer Handlungen, Fertigkeiten und Kunste. Ohngeachtet jeder Lehrling zu seinem Unterricht mit wirft, nach Verhältniß seiner Neigung, Fähigkeit und Gelegenheit zu lernen; so ist doch Lernen im eigentlichen Verstande eben so we-

<sup>\*)</sup> Co nemnt Paulus 1. Cor. 3. 9. die Rirche, diefes eben fo zwendeutige Schulwort, als die Ramen ber Seele und ber menschlichen Ratur noch bis auf ben heutigen Sag find.

me, welche aber frehlich Wurzel und Stamm, Nahrungsfaft und Lebensgeift der Sprache, vornehmlich ihrer Onomatopole ift.

Der Begriff von Stufen und Art bezieht fich auf fehr willführliche Aehnlichfeiten, und ber Gegenfag biefer Berhaltniffe hat wenig Einfluß in die Renneniß der Dinge felbft.

Jeder Mechanismus fest eine Organisation, und jedes sichtbare leben beide voraus. \*) Diesse dren Rader erscheinen allenthalben in so ftarsen ausnehmenden Massen, daß man ihr Triebswerf in einander eben so wenig erkennen, als unterscheiben fann.

Der Mensch hat nicht nur das Leben mit ben Thieren gemein, sondern ift auch sowohl ihrer Organisation, als ihrem Mechanismus mehr oder weniger, das heißt, nach Stufen ahnlich. Der Hauptunterschied des Menschen muß also auf die Lebens . Urt ansommen.

In Anfehung ber Gefellschaft balt ber weis fe Stagirit ben Menschen fur neutrat. — Ich vermuthe daher, daß ber nahere Charafter unferer Natur in ber richterlichen und obrigfeitlichen Burde \*\*) eines politie

<sup>\*)</sup> Ο ΡΓΑΝΑ δε καὶ τὰ τῶν φυτῶν μέςη, ἀλλὰ παντελῶς ἀπλά — de anima 2, 1.

<sup>\*\*)</sup> πολίτης δ' ἀπλῶς ε΄ δενὶ τῶν ἄλλων ὀξίζεται μαλλον η τῷ μετίχειν ΚΡΙ ΣΕΩΣ καὶ ΑΡΧΗ Σ. Id. de Rep.

iden Thiere ") beffebe, und baß folglich der Menich fich jum Bieb, wie ber Furft jum Unterthanen verhalte.

Diefe Burde nun, gleich allen Ehrenfellen, fest noch keine innerliche Burdigteit, noch Berdienft unferer Natur voraus; fondern ift, wie lestere felbft, ein unmittelbares Gnadengeschent des großen Augebers.

Reinem helben und Dichter, er mag ein Borbild bes Meffias, ober ein Prophet des Untichrifts fenn, fehlt es an Petioden bes Lebens, wo er volle Urfache hat, mit David ju beichten:

"Ich bin ein Burm und fein Denfch"

Ohne die Frenheit bo fe zu fenn, findet fein Berdienft, und ohne die Frenheit gut zu fenn, feine Zurechnung eigener Schuld, ja felbft fein Erfenntnif des Guten und Bofen ftatt. Die Frenheit ift das Maximum und Minimum aller unfrer Natur-Rrafte, und sowohl der Grundtrieb als Endzweck ihrer ganzen Richtung, Entwickelung und Rückfehr.

Daber bestimmen weder Juftinft noch Sen. fus communis den Menfchen, weder Ra.

<sup>\*)</sup> Hodiriza Jesu av er tl zal zelver yiverai zavren te lever. Id de Hist. animal. 1, 1.

te. Nichts ift also in unserm Berffande ohene vorher in unsern Sinnen gewelen zu seyn: so wie nichts an unserm ganzen Leibe ift, was nicht einst unsern eigenen Magen oder unsere Eltern ihren durchgegangen. Die Stamina und Manstrua unserer Bernunft sind daher im eigentlichsten Berstande Offenbarungen und Ueberlieferungen, die wir zu unserm Eigenthum aufnehmen, in unsere Safte und Kräfte verwandeln, und dadurch unserer Bestimmung gewachsen werden, die fritische und archontisch e Würde eines politischen Thieres theils zu offenbaren, theils zu überliefern.

Die Un alogie der thierischen haushaltung ift die einzige Leiter zur anagogischen Erkenntniß der geistigen Deconomie \*), wel-

<sup>\*)</sup> Toutes les puissances du corps et de l'entendement ne sont-elles pas des facultés, et qui pis est, des facultés très-ignorées, de franches qualités occultes, à commencer par le mouvement, dont personnen'a découvert l'origine? — Je ne sais s'il n'y auroit pas dans cet abyme une preuve de l'existence de l'Etre Supreme. Il y a un Secret dans tous les premiers ressorts de tous les êtres. — Or comment ce secret, sans que personne le sût? Il saut bien, qu'il y ait un être qui soit au sait. Quest fur l'En cyclopéd.

de fehr mahricheinlich bie Phaenomena und Qualitates cocultas jener fichtbaren verfürzten Salfte aufzulofen und zu erganzen vermag.

Gefett alfo auch, daß der Menfch wie eint leerer Schlanch auf die Welt fame; fo macht boch eben diefer Mangel ihn jum Genuß der Natur durch Erfa hrungen, und zur Gemeinsschaft feines Geschlechts durch leberliefe-tungen besto fähiger. Unfere Bernunft wenigstens entspringt aus diesem zw iefachen Unterricht sinnlicher Offenbarungen und menschlicher Zeugnisse, welche sowohl durch ahnliche Mittel, nämlich Merfmale, als nach ahnslichen Gesehen mitgetheilt werden. \*)

Die Philosophen haben von jeher der Wahrsheit dadurch einen Scheidebrief gegeben, daß sie dasjenige geschieden, was die Natur zusammen gefügt hat, und umgesehrt; wodurch unter andern Repern der Psinchologie, auch ihre Uri anner, Muha med aner; und Socin ianner, welche alles aus einer einzigen positivem Kraft oder Entelechie\*) der Seele haben erklären wollen, entstanden sind.

<sup>9)</sup> Recherches fur l' Entendem, humain trad, de l'anglois, Amit, 1763,

<sup>\*\*)</sup> isl γας iξ εντελεχείας πάντα τα γιγνόμενα. Aristot. de anima. 3, 7.

"biefes erfte Merkmal ber Besinnung "wird Bort der Seele! Mit ihm ift "die menschliche Sprache erfunden!"

Ein, in feinem Sprengel mobibefannter, Ery priefter erinnerte fich mit ber innigften Betrubnis, ich weiß nicht an welchem Moral . und Bernunft . leeren Rirchenfeffe, einen Dorfpre Diger gebort ju haben, ber fein Thema in amen Theile gerlegte , babon jeder eine Untithe. fe in fich bielt, und die fich beibe unter einan. ber aufzuheben ichienen, im Grunde aber bas. jenige anfchauend bewiefen, mas fie bemeit fen follten , namlich eine febr fonberbare, unbegreifliche und übernaturliche Re denfunft. Benader meiner Betrubnig, burchet ne perzweifelte politifche Rechenfunf, ieben mubfeligen und arbeitfamen Monat meines Bofflichen Lebens funf Thaler leiber! verloren in baben, fann ich mich nicht enthalten, über biellebn lichfeit ienes platonifden Beweifes mit jenem Thema eines vermuthlich am Geift armen Dorf predigers ju lacheln.

"Der platonische Beweis vom menschlichen Ursprung der Sprache besteht aus zwen Theilen, einem negativen und positiven. Der anf feinem Acker gu banen; benn was ift ein Acker ohne Saamen, und ein Fürst ohne Land und Einfünfte? Diefe dren in uns find also Eins, nehmlich 9es gewegene") so wie bren Larven an der Wand der natürliche Schatten eines einzigen Korpers sind, der ein doppeltes Licht hinter sich hat.

Nachdem ich bis in das emppreifche Beiligthum ber menschlichen Natur hineingeschwinbelt, oder beffer zu reden, meine periparetischen Seifenblafen lange genug vor mir herum getrieben; sozerspringen fie endlich auf halbem Beg in folgende Thautropfen:

"Der Mensch lernt alle seine Gliedmassen und Sinne, also auch Ohr und Auge, brauden und regieren, weil er lernen kann, lernen muß, und eben so gern lernen will. Folglich ist der Ursprung der Oprache so natürlich und menschlich, als der Ursprung aller unserer Handlungen, Fertigkeiten und Runste. Ohngeachtet jeder Lehrling zu seinem Unterricht mit wirft, nach Verhältniß seiner Neigung, Fähigkeit und Gelegenheit zu lernen; so ist doch Lernen im eigentlichen Verstande eben so we-

<sup>\*)</sup> So nennt Paulus I. Cor. 3. 9, die Rirche, biefest eben fo zwendeutige Schulwort, als die Ramen ber Seele und ber menschlichen Ratur noch bis auf ben heutigen Sag find.

an Ophelot de la Vause ihre 'ift "), feinen Um tertbanen fur ben Safen im Mond gu berfam ten, ber ben beiligen Confucius begeiftert Weil ich aber allen rothwelfchen und chie nefifchen Quadfalberenen ber Autorichaft bon Bergen feind bin, und es auch mein ab. genwartiges Intereffe nicht einmal erforbert. ben negativen Theil bes platonischen Beweifes ju rugen : fo gebe ich mit beiden Sanben ju: "baß ber Menfc fein Thier fen und gar feinen Instinkt habe ;" um fo mehr, da berneufte Apologist bes menichlichen Oprachur fprunge ben jedem Thier einen Inftinft fo wefentlich porauszusenen scheint, als bas & .. nie ben jedem, ber wenigstens ein Schriftfteb ler ift, wodurch frenlich ber Inftinkt eine conditio sine qua non jedes Thieres wird, um den Menschen aus der Sphare der Thiere mit besto mehr Starfe und Sicherheit in ein

<sup>•) —</sup> cette langue hérifsée encore de termes harbares, qui se traîne péniblement avec tout son attirail minutieux d'articles et de verbes auxiliaires, et qui n'oppose que son orgueilleuse pauvreté à la magnificence de l'idiome de Cervantes, à la douceur de celui du Tasse, et à l'énergie de celui de Bolingbrocke et de Shastesbury - Présace à l'Hist, des douse Césars de Sustone p. XIL.

ne an Art und nicht an Stufen fich unterfcheidende hohere Ordnung der Geschopfe zu erheben und zu versetzen. — —

In ber Geschichte unsere jestlaufenben Sabr. bunberts leuchtet mehr als ein Bepfviel por Mugen, ein nicht an Stufen, fonbern an Art iber biejenigen Thiere, welche man im gemeinen Leben Unterthanen nennt, fiebendes, liegendes, figendes, oder auch bin und berwandeindes Geschöpf zu fenn, bas wegen feiner frevermirtenden positiven Rraft ein Enrann ober Erdgott nach Berfchiebenbeit ber himmelskonen, Bungen und Beiten beißt, beffen Charafter in ber ganglichen Beftimmung aller bobern Rrafte nach Berbaltnif ber untern Rrafte, beren fammtliche Afrchologie aber in ben neuern Beiten jammerlich verwuftet worden, burch bie leibige Schuld einiger rothwelfchen Ubilofopben und ibrer allemannischen Bruber - es leuchtet uns, faa' ich, aus ber Gefoichte bes lebenden Jahrhunderts vor Augen, baß nichts unter ber Sonne leichter ift, als ein foldes Geschopf ju fenn, und ju machen; baß es aber blutfaner wird, selbiges zu erbalten und zu ernahren, besonders wenn es neugebaden und pfludjung ift.

Ohngeachtet aller positiven Rraft, ihrer Richitung, ber Maßigung aller Krafte auf die haupt

richtung, ohngeachtet bes großern Ra ber feinern Organisation u. f. w. und all fcmeren Unfoften, bie auf ben negat Theil bes platonifden Beweifes verfchn worden , geripringt boch alle Berrlichfe Menfchen und feiner Gattung burch bei fitiben Theil auf unferm Bege unvern Dabin. Denn mas fagt ber gange pofitibe bes platonifden Beweifes politiber und brucflicher, als bag ber Denich aus In fi benfe und rebe . - baf bie pofitive & au benfen und zu reben ibm angeborer unmitttelbar naturlich fen; - baf wie ber Inftintt ber Thiere, auf ben & eines Der fmals bingeriffen, binge pber bingelenft werbe - - bag mit erften Borte Die gange Sprache e ben worben, troß bem Gefete ber gen Progreffion - bag bie Erfindung Sprache bem Menfchen eben fo wefenflich als ber Spinne ihr Gewebe, ber Biene honigbau, - und daß nichts mehr bagu re, als ben Menfchen in ben Buftand ber fonnenbeit ju fegen, ber ibm eigen um basienige zu erfinden, mas ibm naturlich ift? -- 3um Bluch und Sch fleck unfere erleuchteten Sabrhunderte feb abgelebter, mahnfinniger Opermologe, Deffen fablen Saaricheitel langft feurige Roble erfte enthalt Grunde, daß der Mensch gar fein Thier sen, und der zweite enthalt Grunde, daß der Mensch dennoch ein Thier sen. Ein solches aposalpptisches Geschöpf, als der neo platonische Mensch, der fein Thier und doch ein Thier ift, kann und muß der Erfinder der Sprache senn, weil fein Thier Sprache erfinden den kann, und fein Gott Sprache erfinden darf.

Satte ich bie geringfte Luft, mich burch Stadienlange und von Belefenheit fowohl als Rebfeligfeit impertinente Gloffen über einen magern Text, ober burch einen philofophifchen Commentar über zwen lateinische Worte, unfferb. lich ju machen, und fur große Beifter und noch größere Marren ein Schriftfteller ju merben; fo murbe mir ber bloge negative Theil bes platonifchen Beweifes ben fruchtbarften Stoff gu einem biftorijch-fritifchen Deifterftuck liefern fonnen. Rach mancher Musgabe und mancher Ueberfetung in unferm erleuchteten Erbpiertel murbe es vielleicht einem dinefifden Raifer bes nachften Sahrhunderts einfallen, mein Deifterfiuct in einem fraftigen Muszug gu einer Sauspofiill fanonifiren ju laffen, und in einem aufgewarmten Rohl von Zweifeln und Einfallen in boch . beutfcher Mutter . Sprache , welche vollfommen fo barbarifch und bettel-ftolg, als des hochfeligen Banle und des Dr. Denpfindungen, aus dem ganzen schwebenden Traume der Bilder, die seine Sinne vorbenstrichen, und zum Actu ihrer Anerkenntniß, zum Merkmal seiner Besinnung, das Gewehr vor ihm streckten. Soch über den Thieren, nicht an Stufen, sondern an Art des Instinkts, stand der platonische Androgyn als ein Unthier — ohne Instinkt.

Seh, herrsche über Raubthiere und Meer. Bunder; sen aber stumm und bumm! sprach der Andriantogloph zum Protoplasten der Sprache. Denn welchen Augenblick du die Frucht deines innern und auffern Instinkts erfennen wirst, wird dein Mund aufgethan werden, und du wirst ein Thier senn, voll Instinkt von aussen und innen, und dein unthierischer Charakter wird verwelken wie Gras.

Roch stand ber platonische Androgen, stumm geboren, im Schlaf verborgener Rrafte. — Siehe! in dem Angenblick geschah es, daß er tiefer und tiefer und tiefer fiel in sein Element — in einen ganzen Ocean von Empfindungen, in einen ganzen schwebenden Traum von Bildern, und daß er in einen Zustand von Besonnenheit

und Entaudung gefest murbe, berihm aber eigen mar. Und fiebe! in eben bemfelben Moment gefchah es, baß ibm ber erfte gaut feines außern In-Rinfts entfuhr, als ein Merkmalund Mittbeilungs. Wort bes innern In. Rinfts. Alfo ward aus bem auffern und innern Inftintt bas erfte Bort, und aus dem über bie Thiere burch ben Mangel bes Inftinfts geftellten Un. thiere ein durch ben Inftinft von innen and auffen getriebenes Geicopf, bas beißt: ein befonnenes und Oprachichaf. fen bes Thier. Beil dem Erfinder ber Sprache! lagt und ihm ein Salomonie ides INSD \*) gurufen. Mit biefem gottli. ben Organon bes Berffandes ift ber gange Roran ber fieben Runfte und ber gange Salmub ber bier Kacultaten erfunden worden, und auf bie. fem Relfen fteht die Burg des philosophischen Blaubens unfere Jahrhunderts, vor bem fich alle Pforten der morgenlandischen Boefie bucken muffen.

Ich habe biefen übernaturlichen Beweis bom menschlichen Ursprung ber Sprache ben

<sup>\*)</sup> Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a créé l'homme juste, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Eccles. 7, 29.

Platonischen genannt, weiler mit bem analogischen Kunstwort der Besonnenheit als einem "einzigen und leuchtenden Funken" des vollkommenen Systems ausgeht, und am Ende auf
eine griechische Syndnymie zurückkehrt; und
weil die Platoniker den diese indialeres oder
indupphatichs und diese kopoeicie, das innere
und aussere Wort, wie der schwedische Roboldseher, ab intra ad extra, bis zum Eckel wiederkäueten.

Philo gahlt vonper darn's jum fechsten Sine ne \*), und scheint zwar auch von der Gene fi ber Sprache, fast wie vom ,,nisu des Embryo ben dem Moment seiner Reise" (S. 148.) zu reden; \*\*) er sieht es aber doch als ein grof-

<sup>\*)</sup> το με γας άλογου ψυχής μέςος έξαχή διελών ο δημι πεγος έξ μοίςας είςγάσατο, όςασυ, γεύσυ, άκουν. όσφεησυ, άφην, γόνιμου φωινί. Opp. edit, Frcof. 1691. p. 512.

<sup>\*\*)</sup> όγας διοιγνύς μήτςαν έκαςων, τε μέν νεπεδς τας γοητας καταλήψεις, τε δε λόγα πεδς τας δια φωγης ένεςγείας, των δε αίσθησεων πεδς τας από των υποκειμένων εγγινομένας φαντασίας, τε δε τα ματος πεδς τας οίκείας αυτά σχέσεις τε και κινήσεις, αόςατος και σπεςματικός και τεχνικός και θεϊός έτε λόγος. Ibid, pag. 497.

fes Wagspiel an "Rorper burch Schatten, und Sachen burch Worter anzuzeigen. ")

Ich könnte, wenn es der Mühe lohnte, den ganzen, aus lauter willsührlich angenommenen heischesätzen und falschen Uriomen über die Ratur der Sprache verstochtenen, Beweis noch von mehr als von einer Seite auseinandersehen, und den Upologisten in einem gewissen Lichte erscheinen lassen, in dem er aber hier nicht erscheinen soll. Ich nehme also nur noch so viel herans, daß in seiner Sessehung der Ursprung einer sich fortbildenden menschlichen Sprache, und einer sich fortbildenden menschlichen Seele durchaus verkannt, misverstanden und vernebelt ist. \*\*)

Eben so wenig berühre ich die poetischen Fragmente zur Archaologie der Sprachgeschichte. Wenn aber mit dem ersten Wort die menschliche Sprache erfunden worden, so versteht vielleicht der Archaologist, nach einem den Morgenlandern gewöhnlichen Idiotismus, unter Wort ein ganz ander Ding. Denn der Wachterschen concordia naturae et scrip-

<sup>\*)</sup> τόλμημα ε΄ μικεόν, δια σκιών μέν σώματα, διώ ε΄ ήματος πράγματα, άπες άμήχανον ἦν, δεικνύνας.

<sup>4)</sup> Gine Darobie auf Seite 162 ber Berberifden Schriff.

turae gemäß, und "da die alten Ersinder Alles auf ein mal sagen wollen (S. 133.)" wird wohl das erste Wort weder ein Nomen noch Verdum gewesen senn, sondern wenigstens ein ganzer Periode \*) — an Stärfe und Intensität im umgekehrten Verhältniß mit unsern authonischen Chrien von 111 Blättern — "und weiter saßt uns nicht mit Wot=

ten spielen."

Der Mensch mußte also frenlich, wie unser lieber Plato nach ber Beisheit, die ihm gegeben ift, bis jum festesten prophetischen Wort,
bas ba scheint an einem bunteln Orte, bewie-

<sup>\*)</sup> Steich ber chinesischen Schrift, von ber Boulanger fagt: (in seinen Elsais sur la population d'Amerique, Amst. 1767 T. IV. p. 278.) Les Caracteres Chinoss n'étant pas des lettres, mais des mots, des termes, ou des phrases — ober gleich ben altesten Bilbsaulen αν τίχνη εδώνει η συτολή καὶ ἰχνότης. Demetr. Phaler. de Elocut. §. 14. um sich von ber alleruraltesten Sprache einen Begriff machen zu können, und um sich zu überführen, baß eine Sprache eben so möglich sen, baß eine Sprache eben so möglich sen ohne unsere Grammatik, als ohne unsere Zun ge und De ffnung bes Munbes, ben neuesten Bauchsprechern ober Engastrimythen u. s. w. zu folge, verweise ich lediglich auf meines Landsmanns Th. Sig. Baieri Museum Sinicum Petrop. 730.

fen hat, ein nicht an Stufen, sondern an Art über die Thiere siehendes Geschöpf seyn, um feiner wahren Bestimmung zur fritischen und archontischen Würde eines politischen Thiers, wenn es unsern Lesern noch beponiont, wurdig zu werden.

In Critif und Politif besteht ber gange Ranon menschlicher Bollfommenheit. Denn mein Kreund Derber —

Bielgeliebter Lefer! ich heiße ber Magus im Norden \*) und mache es zum Abendfeste und zur letten Pflicht meines Lebens, in dem gekrönten pythischen Sieger meinen Freund Der der, gegen den ich bisher mit verbundenen Augen gefochten, eben so öffentlich als seperlich zu erkennen, zu umarmen und zu segnen —— Er hat niedergeknieet — wer will sich gegen ihn auslehnen? "Seine Augen sind rothlicher benn Wein, und seine Jahne weißer benn Milch!" —— Gen. 49, 9. 12.

Lefer! furchte bich nicht, ich bin fein Gefpenft, fo im Finftern fchleicht, und bir ben

<sup>&</sup>quot;) — il n'y a point d'exorde plus beau que celuici; "mes très - chers freres, mon nom est Macaire" Oeuvr. du Comte Algarotti.

Dulces ante omnia Musae, Trad, de l'Italien, Berlin, 1772, Vol. VII. p. 396.

Mittag verbirbt \*) , noch auch ber burch feinent Freund, herrn Rarl Renatus b-- f-n nun mehr verflarte Ochatten bes weiland in genio Seculi herrlich und luftig lebenben fonial. Preugifden Gebeimen . Rathe und ordentlichen Drofeffore ber Beltweis. beit und Beredfamteit auf ber Uni. verfit at Salle u. f. w. Dein, ich bin nichts. als ber Magus von Rorden , und ber will und muß ich ferben, - eben fo unfchuldig, als ich es geworben bin. - Sonne, Mond und Sterne find mir bereits bunfel vor Wolfen nach bem Regen , und meine Bahne haben fo manthe Kenerffunde, als die Dublenmagbe bes Dredigers Salomo. Die beilige Inquifition ber politifden Rechenfunft - me. lancholisch wißiger, als ein Auto da fe bat das lette unmundige Rind \*\*) jener Bei fen aus Morgenland in einen eifernen Dien berdammt, wo es berbungern und berfrieren foll, weil bas Sola unferer foffba. ren burftigen Ranale von Jahr ju Jabr theurer wird , fo daß alle meine Mitburger , ob. fcon fie feine Dagi im Rorben find , verfrie. ren mußten, um diefen eifernen Dfen agoptie

<sup>\*)</sup> Un Démon da midi.

<sup>\*\*)</sup> Non fine Dis animofus infans, Horat, Od.

<sup>3.</sup> A. lav. or unantimely mainty of may!

icher Meifterband marm, gefchweige glubend und febenmal beißer in machen (Dan. 3. 0.1 als fonft Defen bon Leim im Morden ju merben pflegen. Warunt foll ich nicht mit Krieb und Rrende meinen Batern nachfabren, unter bem Schall ber Posaunen, Trommeln, Bara fen , Geigen , Lauten und allerlen Saitenspiels auf welchen ja bie iconen Geiffer biefes Sabre hunderte Birtnofen find, und burch die Eultur best mittlern Sinnes in ber Ophare ber Empfindfeligfeit von auffen fich einen ardfern Ramen gemacht baben, als ber Gott ber Juben burch bie Driefter, Die wohl Stabte einftargen, aber feine bauen fonnen, wie unfete bentigen Amphiones - - alles durch bie bloke Rraft ber Dufit und ihres mufifalis ichen Geschmafe, ber "Gras machsen" bort.

Was red' ich aber noch viel? Es ift im Rath ber Bachter burch die politische Rechenstunst einmal beschlossen, daß kein Magus mehr brennen, sondern verfrieren und verhungern sond, gesetzt auch daß 7000 seiner Brüder im Lande wären, beren Anzahl ich aber frenlich shue die höhere Offenbarung der politischen Rechen funst nicht bestimmen kann, an die ich ohne die innigste Betrüdnis meiner Eingesweide eben so wenig denken mag, als ein see

Samann's Schriften IV. St.

wifer hofprebiger an bie gottliche Rechem ;=

Mußte nicht mein Rreund Berber, um it ben afabemischen Schranken bem borgeftectes Biel, bem Rleinod bed verfundigten Breifes nach. jujagen, mußte er nicht laufen als aufs um gewiße , fechten ale ber in die Luft ftreicht ? Sa er hat als ein ichoner Streiter gelitten, und iff von Rechts wegen gefront worden , weil er ge fegmäßig \*\*) gefampft hat. Als ein fluger Saushalter eines ungerechten Mammons, bat er nichts anderes, als die Offenbarungen und Ueberlieferungen feines Jahrhunderts zum Grunbe feiner Abhandlung legen, und feinen Beweis auf Sand, Studwerf, Dolt, Ben und Stoppeln bauen fonnen - aber freplich alles nach ber neueften Bauart feines Beitalters -Ift es feine Sould, daß in unferm bfonomis fcen, empfindfeligen \*\*\*) und unbarmbergia gerechten Jahrhundert, gegen einige wenige Gebrauche und Vorurtheile bes verbecten und geoffenbarten Judenthums, von eben fo wohltba-

<sup>\*)</sup> G. Spalbing übet die Rubbarteit bes Prebigtamts u. Berlin, 1772. G. 34.

<sup>\*) 10</sup>µίμως. 2. Tim, 2, 5,

sentimental.

tigem als geheimem Einfluß, ben aber die blite de Welt nicht erkennt, weil sie ihn nicht sieht — noch arabische Turniere, wie der Graf Algarotti sagt, \*) (dessen Gebeine eben so sanst est fostbar ruben mögen!) geduldet werden? Ruste er nicht ein Sonnet \*\*) liefern, wenn er ein an Fragen und Federfriegen seichtes Publitum befriedigen wollte? — Mußte er sich nicht zur kritischen und archontischen Schwäche eines Jahrhunderts herunterlassen, dessen Politis kein bloßer Soldcismus \*\*\*) noch Gallionismus +), sondern ein Geheimnis des aller-

e) C'est aux Arabes, qu'on doit l'usage des Thefes publiques que l'on pourroit nommer les Tournois et les joûtes de la philosophie. Oeuvr. du Comte Algarotti Vol. V. p. 461.

<sup>44)</sup> Les Academie fondées par les Princes recueillent pour ainfi dire les Sonnets des Sciences — et jamais un livre, Ibid. p. 396.

yer les moyens qui y conduisent, Id. Vol. VII, p. 385.

<sup>1)</sup> Berteren to Tankliere eierder. Act. 18, 17. Die Stadt Susan war irre, unterbeffen ber Konig und sein Projectmacher, ber vermuthich zugleich ein Pächter bes Wiese und guten Sons war, fassen und trunken, Esth. 3, 15.

Magus in Europa nicht schämt, mit bem Ropf gegen die Band zu laufen, und im höchsten Ton der Elegie zu winseln\*) — Arithmétique politique, rends - moi mes 5 écus!

Weint nicht, gerührte Lefer! über den Magum im Norden, den ihr vor euch seht mit einer kleinen halbjährigen Muse oder Grazie auf seinem rechten Urm, und einem kleinen drenjährigen Apoll an seiner linken hand — ihr seht, daß mir keine dritte übrig ist, um sie wie der rothwelsche Riese des Mr. Marmontel zu entweiben.

Gefett alfo, daß der Magus im Norden verhungern follte, woran ich aber eben fo fehr verzweiffe unter der Regierung eines gegen die Und anfbaren wie Gott gutigen, und in einem unzugänglichen Lichte wohnenden Friederich b, und der Berwaltung eines Mäcenas, der fich nicht schämt, ein Freund Deutscher horaze und Birgile, und

<sup>\*)</sup> Suppléez l'il vous plait

—— ce mot des Français revéré

Mot énergique au plaisir confacré

Mot —— —— ——

"qui est au jugement des Italiens ce que l'action est à l'instrument," Don Apulejus Risorius

Bénédictin,

gur' 3 mb 1, 298.

# Selbstgespräch

Autors.

Mit 45 Scholien.

Tecum loquere, et Te adhibe in constium: Te audi: Tibi obtempera.

M. Tullius Cicero ad Curionem. Epift, II. 7.

MDCCLXXIII,

5,224

meine Krone \*) — Ja!'fo mahr ich als gus, Bater und Freund stere! Er gebe die Blut meines herzens! Er gebe Brod und Wein \*\*) — mir aber kein ! mal pon Stein.

EXEGI.

<sup>\*)</sup> Phil. 4, 1.

<sup>\*)</sup> Thren. 2, 12.

1,498.

# Selbstgespräch

Autors.

#### Mit 45 Scholien.

Tecum loquere, et Te adhibe in consilium: Te audi: Tibi obtempera.

M. Tullius Cicero ad Curionem. Epift, II. 7.

MDCCLXXIII,

, 22 /

burden willst, an beinen Freund M. Colius 3) zu schreiben —

Um feine Antwort zu erpressen, und mit einem Siebe, oder kurz und gut, den Knoten des Orakels aufzulosen, rath ich dir, liebes Herz! durch irgend einen Amanuens sis 4) des Grafen von Spaftesbury deinen Brief ausfertigen zu lassen.

Dhne Verwandelung wird man nicht unsfterblich, und es gehört o dy ff e is che Tusgend dazu, einen ein augigen Polysphem, der wie ein Brutus schnarcht, stockblind und sich unsichtbar zu machen — Se zie dich also, liebes Verz! und schreibe flugs im Namen eines Mandarinen vom Ho-

<sup>3)</sup> M. Colius ist kein rothwelscher Wahrsager und Zeischendeuter, wie Marcel sondern ein wahrer Rismer, der von sich selbst als einem Manne redt et occupato et ad literas scribendas, vt nosti, pigerrimo. S. Ciceronis Epist. ad Div. VIII.

1. die freundschaftliche Corresponden gestelle Thomas Abbt, und des weil. S. R. Rlogens Bibliothet der schonen Wiss. IV. Stud am Ende.

<sup>4)</sup> This our Author supposes to have been the occasion of his being so often and zealously complimented by his Amanuen-fis. (for so he calls his Bookseller or Printer) on the Fame of his first Piece, Characteristicks Vol. III, Misc. I. 2.

e der Mitternacht 5) anden berühmem Verleger des Todes fürs Vaterand, der allgemeinen deutschen Bibliothek, der neuen Apologie

Rachdem ich ein paar europaische alte und neue Sprachen, mit genauer Noth, und Gesfahr meine Muttersprache zu verlernen, gefaßt, stebe ich auf dem Sprunge meiner Ruckreise nach Pe fim. Weil ich aber nicht leer, oder ohne Specimen zu den Füßen des Ham-tv-rim-ta-fu 6) noch vor dem Antelis seines weisen Tu-tie Tu-tai-su 7) erscheie

<sup>5)</sup> S. T. Beyerus, Regiomontanus, ber abet ju St. Petersburg am Heimweh starb, ettlate ben Ramen Pe kim durch Septentrionis aulam S. Museum Senicum Tom. II p. 247.

<sup>6)</sup> Titulus summae Majestatis, Sanctus et Augustus, Magnus Pater, vt Pater Patria e.

<sup>7)</sup> Summus Magister. In eo Magistratu sunt, qui Imperatorem et Principem Juventution ad doctrinam instituunt.

burben willst, an beinen Freund M. Colius 3) ju schreiben -

Um feine Antwort zu erpressen, und mit einem Siebe, oder kurz und gut, den Knoten des Orakels aufzulosen, rath ich dir, liebes Herz! durch irgend einen Amanuens sis 4) des Grafen von Shaftesbury beinen Brief ausfertigen zu lassen.

Dhne Berwandelung wird man nicht unfterblich, und es gehort o dy ff e i f che Tugend dazu, einen ein augigen Polyphem, der wie ein Brutus schnarcht, stockblind und sich unsichtbar zu machen — Sethe dich also, liebes Herz! und schreibe flugs
im Namen eines Mandarinen vom Ho-

<sup>3)</sup> M. Colius ist kein rothwelscher Wahrsager und Zeischendeuter, wie Marcel sondern ein wahrer Rommer, der von sich selbst als einem Manne redt et occupato et ad literas scribendas, vt nosti, pigerrimo. S. Ciceronis Epist. ad Div. VIII.

1. die freundschaftliche Cottesponden bes sel. Thomas Abbt, und des weil. G. R. Klobens Bibliothet der schonen Biss. IV. Stud am Ende.

<sup>4)</sup> This our Author supposes to have been the occasion of his being so often and zealously complimented by his Amanuensis. (for so he calls his Book seller or Printer) on the Fame of his first Piece. Characteristicks Vol. III, Misc. 1.2.

Ich habe, m. H., an meinem kleinen Berke neun 8) wo nicht zwolf Jahre geichtet, und es liegt bereits feit dem jungten, herrlichsten We in monate fertig,
war dessen Gewächse ich hier wohl nicht mehr
rinken werde. —

Sowohl in der Wahl meiner Materie als n der Composition habe mich möglichst der werdischen Literatur zu nähern bestissen, bis inf unsern characterem universalem, der uch schon dem gelehrten Catius 4)

-- -- auenti

Ponere figna nouis praeceptis, qualia vincant

Pythagoram, Anytique reum, doctumque Platonem,

ingefallen seyn muß; baber sein Name nicht wr im gulbenen Zeitalter Ronis von dem weiiesten Dichter verewiget, sondern selbst durch die Jesuiten zu Pe-tim als ein Apostel 10) bes heil. Foe verkundiget worden.

<sup>1) - - -</sup> nonumque prematur in

Membranis intus positis — — Horat, ad Pisones.

<sup>9)</sup> Docte Cati — — Horat, II. 4.

<sup>10)</sup> Magister artis ingeniique largitor. Persius.

Der beutsche Theil meiner Hands schrift wird kaum über drep Bogen in groß Quart Winkelmannschen Formats laufen, und enthält 3 Abschnitte, wovon der erste ein Embryon von Encyclopadie ist, nach dem lebenden Ebenmaaß der menschlichen Matur, welche aber in Europa bald von petirs-mastres zu Pygmaen ausarten wird. Dieser Embryon sieht dem Roland ihrer einäugigen Pucelle gar nicht ähnlich, deren langer Tubus par Abus, den Sprachmeister 11) ihred Weltheils, Wahr heit genannt wird, aber gar kein natürliches Auge, sondern eine Röhre mit Brillgläsern ist, die man nach Belieben stellen und umtehren kann.

Rraft

<sup>11)</sup> At nos virtutes ipfas invertimus atque Sincerum cupimus vas incrustare. bus quis Nobiscum vivit . multum demissus homo ; illi "Tardo" ac cognomen "pingui" damus. Hic fugit omnes Infidias, nullique malo latus obdit a= pertum, (Quum genus hoc inter vitae versemur, vbi acris Inuidia atque vigent vbi crimina.) pro bene fano Ac non incauto, fictum aftutumque" vo. camus. Simplicior quis et est (qualem me sueps libenter

Rraft ber gottlichen Charafteristist in unserm Duon-Hoa 12) heisen die Augen meiner verjüngten Encyclopadie: Kritist und Politist — Alle Nationalvorurtheile bep Seite gesietht, frag ich Sie, m. H., auf das Gewissen eines Verlegers: ob ein Madchen mit prep gesunden Augen nicht in der ganzen Welt gangbarer ist, als eine verjährte einauzige Fee, sie mag übrigens Jia oder Egeria oder Wahrheit heisen 13)?

Ich habe den Schulton der europäischen Mandarinen in einer einzigen Stelle zu überzweiben versucht, die ich lieber aus meiner Urztunde auskraßen will, um sie gegenwartigem Program moder Proppectus einzuverleiben: veil Definitionen in Pe-fim Gesetze sind und zum Monopol des Monarchen geboren.

Obtulerim tibi, Maecenas) ut forte legentem

Aut tacitum adpellet quovis sermone molestus,
"Communi sensu plane caret" inquimus — —

Horat. Serm. I. 3.

<sup>2)</sup> Lingua Sinica ab eruditis exculta, quam Europaei Mandarinicam adpellant, quad aulicorum et eruditorum sermonibus excolitur.

<sup>3) —</sup> do nomen quodlibet illi, Horat, Serm, I, 2, Samann's Edvisten. IV. Ab.

"Die Kritik ist eine theils natürliche theils "erworbene Kunstfertigkeit, das Wahre und "Falsche, das Gute und Bose, das Schone "und Häsliche, entweder durch anschauende "Erkenntniß und Offenbarung, oder durch "Benfall und Ueberlieferung, nach Verhältniß "unserer Sphäre, zu erkennen und sich zuzu"eignen. Die Politik hingegen, ist ein "theils geerbtes theils erworbenes Vermögen,
"das Wahre und Falsche, das Gute und "Bose, das Schone und Häsliche, nach Maß"gebung unsers kritischen Geschmack, durch
"Wunder und Zeichen zu Plus und
"Minus zu machen."

"Car les Romains, à qui tout fut foumis,

"Domptoient l'Europe au milieu des miracles:

"Le Ciel pour eux prodigua les oracles 14) sagt einer ihrer Propheten, der unsterbliche Anti = Homer, 15) dessen Heldengedicht eines sofratischen Jahr=

<sup>14)</sup> S. Pucelle d'Orléans édit, de Don Apuleius Riforius, Bénédictin, à Londr, 1764. Ch. III, p. 35, 36.

<sup>15)</sup> Nam fuit — — Cunnus teterrima belli

Caufa - - wovon aber bas Mabden von Drieans bie allerchriftlichfte Une tithefe ift.

hunderts nur gar zu würdig ist, und noch lange das Non plus ultra der Epopos in Eaklogallinien bleiben wird.

Ich hoffe nicht, m. S., daß Ihre kandsleute sich an dem Namen der Eindugigen stossen werden, weil ihre Sapientiae consulti 16) sich selbst Waldweisen nennen und man für Epclopen heut zu Tage Encyclopadist en, um 3 Sylben emphatischer sagt, worumter man nichts anders als irrende Ritter oder gewaltige Jager verstehen kann, welche die Wahrheit 17) nicht ihrer natürlichen Bestimmung, sondern bloß der Jagd und Kurzweil wegen lieben.

Weil Sie, in. S., ein verbienter Berleger fofratifder Bande find; 18)

<sup>16)</sup> Parcus Deorum sultor et infrequens Infanientis dum fapientiae Confultus erro — — Horat, I. Od. 34.

<sup>17) —</sup> Lepor em venator ut alta In niue fectetur, positum sic tangere no-

<sup>---</sup> meus est amor huic similis Transvolat in medio posita et fugientia captat, S. Horat,

Serm. I, 2. und Deuisen auf deutsche gelehrte Dichter und Künstler No. 9.

<sup>18)</sup> Rem tibi Socraticae poterunt oftendere chartae

ich aber in Rudficht meiner Reise nach Per Fi m auf die Chre Werzicht thun muß, in Eus

Verbaque prouisam rem non inuita seauentur. Qui didicit PATRIAE quid debeat et quid AMICIS. Quo sitamore PARENS, quo FRATER. amandus et HOSPES: Quod sit conscripti, quod judicis officium: quae Partes in bellum missi ducis: Ille profecto Reddere personae scit conuenientia cuique. Respicere exemplar vitae morumque jubebo Doctum imitatorem et viuas hinc ducere voces. Interdum speciosa locis, morataque recte Fabula, nullius veneris, sine pondere et arte Valdius oblectat populum meliusque moratur Quam versus inopes rerum nugaeque canorae. GRAIIS ingenium, GRAIIS dedit ore ro-Musa loqui, praeter laudem nullius auaris ROMANI pueri longis rationibus af-Discunt in partes centum diducere 6. Horatii Ep. ad Pisones und Traité des Finances et de la fausse monnoye des Romains, auquel on a joint une Dif-. sertation sur la maniere de discerner les ropa gebunden 19) zu werden: so lese ich jede vorläufige Frage aus Ihrem iro-

nisch en Muge.

Sie haben Recht, daß das or pheifche Ep allein, im ersten Abschnitte meines Werks, selbst unter Brüdern eines Welttheils, seine 50 Friedrichdor schwer wiegt. Ich habe aber nach dem strengsten Naturgesetze der Gparfamfeit geschrieben, und will dasher der Erkenntlichkeit der herrn Verleger in Europa gleiche Grenzen sehen.

Werden die Folianten und Quartanten Ihrer Encyclopadisten nicht eben so eckel und lächerlich der Rach welt vorkommen, als jenes machtige Abendmal 20) des Trimal-

cion? weil

medailles antiques d'avec les contrefaites à Paris 1740.

On en tira l'oifeau brillant du Phase, Chapons, dindons, becs - sigues et perdrix.

<sup>19)</sup> Paufaniu de paufamenu. didascufi gar me ifa legein hoi SOPHOI. S. Opera Platonis.

<sup>20)</sup> On y servoit avec profusion

Des animaux entiers de toute espece
D'un porc surtout le cadavre hideux
Si revoltant, si choquant a nos yeux
Fut étalé rôti tout d'une piece.
Dès que ses flancs furent tranchés en
deux.

fymphonia discors
 Et crassum vnguentum et fardo cum
 melle papauer

Offendunt; poterat duci quia coena

Der Stifter ihres neuen Bundes, für den, als wenn er ein herr und Gaft des ganzen Erdbodens ware, allenthalben so viel Saufer 21) und Tische 22) geweiht stehen, scheint

Les conviés tout ravis en extase A cet aspect jetterent de grands cris, Le cuisinier fut loué par bêtise, Chacun mangea selon sa friandise On dévora le porc et ses débris!

S. Lobschrift auf Herrn Noel nach dem Französischen des Kaisers von China, Berlin, 1772.

- 21) Kirch e kann kein Haus bes herrn bebeuten, weil bas griechische Wort Kpriake gar
  nicht in ben alten lateinischen Schriften zu finben. Die herleitung von aria. harca. harga, haruga. einem Kasten, als bem Bauch
  bes Gottes, ist wahrscheinlicher. S. Frischens
  teutsch = lateinisches Wörterbuch.
- 22) Das ganze Gedicht ber Verwandlungen eines Lifches in einen Altar steht im Abrégé de l'hiftoire ecclésiastique de Fleury. Traduit de l'anglois, à Berne 1766. Un der Berwandlung des Altars in eine Altane \*) ar-

<sup>\*)</sup> S. allgemeine beutsche Bibliothet Band XXII. St. 1. S. 158. Ueber. Zellers Bersuch einer Pfalmenuebersetung: Macht fest auf bem Aether feine Alstane,

mir daher ein Mann von einem so göttlichen und allgemeinen Epikurismus gewesen ju sepn, daß sein Geschmack alle Trimaletion en der alten und neuen Welt auselacht 23) und daß ich mich kaum enthalten kann, von seiner Staatsweisheit ausejurufen, was Horaz von der Muse des Wastr Homers sagt;

Quanto rectius HIC, qui nil molilitur inepte!

"Dić mihi, Musa, virum" — —

Lachen 24) Sie also, m. H., nicht zu sehr über einen Fremdling, der in der Autorgeftalt der kleinen grauen Nachtigall 25) ihrem achtzehnten Jahrhundert in Europa sich

beiten mit ruhmlichen Fleife bie welfchen Bauleute ber allerneuesten Rirchengefcichte.

<sup>23)</sup> Quid causae est, merito quin illis Juppiter ambas Iratus buccas inflet — — Horat, Serm, I. I.

<sup>24) — —</sup> rident
Simplices Nymphae, ferus et Cupido,
Semper ardentes acuens sagittas
Cote cruenta Hor, II. Od. 8.

<sup>25)</sup> S. in Sedle Fabeln, bie Juno und bie Nachtigall. Du aber, mein geliebter Pfau! Komm, finge, werde klein und grau!

lieber burch ein flüchtiges Blatt zu empfehelen fucht, als durch einen dicken Band arabifder Straßenrauberenen und fretifcher Lügen, oder ein windiges Geschwaß 26) das über die Schnur haut, wie ein irrender Arem enier bewiesen.

Nein, feine Furcht einer anschauenden Erkenntnis und Offenbarung! — sondern ich habe die Grundsatze meiner Encyclopadie aus den reinsten Quellen der Ueberlieferung gesichopft, nämlich aus den Urkunden des softratischen Schulers, der ein Lehrmeister Alepranders des Großen verdiente zu sepn.

Besorgen Sie aber nicht, daß mein Gegenstand den Anbruch des Tages verfehlen wird, indem ich ihn mit dem Rücken anzussehen sichen scheine. Alle meine Boraussehungen beziehen sich zugleich auf die akademische Preissschrift und hören mit der Schlußfolge auf, daß der Mensch, "alles, und folglich auch "Sprache lernen musse, daß Lernen "eben so wenig Erfindung als Wieders", sprung der Sprache zwar nicht göttlich "doch men schlich, dem despotisch solcta-

<sup>26)</sup> Nuper ventofa isthaec et enormis loquacitas Spartam e Gallia commigravit animosque juuenum ad magna surgentes veluti vestilenti quodam sidere afflauit; simul corrupta eloquentiae regula stetit et obmutuit. Petr. Arbit, Satyricon,

"torischen Rebegebrauch 27) zufolge, aber

"überhaupt febr naturlich fep."

Mit allen Diefen Bortheilen peripatetifcher Schlachtordnung bricht der zweite Abschnitt meines Werts als ein Dhalanr in den pla= tonifchen Beweis vom menschlichen Ursprung ber Sprache; benn alles, was von ber Stim= me und Grammatif bandelt, gebort weber jur Frage noch jur Gache; und fo wie ich gleich Unfangs ben Unterschied zwischen Stimme und Sprache aus bem Stagiriten bestimmt, Schließe ich bier mit ber fleinen Do= te, baß eine Gprache obne Gramma= tif "(welche mahrscheinlich erft nach ber Buch-"ftabenschrift erfunden morden) nicht nur "moglich, fondern auch noch wirklich vorbans "ben fep" - ale das einzige Urbild einer uralten Gprache bes menichlichen Gefcblechts. -

Ihr Manner von Europa! fürchtet ihr euch ober schamt ihr euch, euer Auge aufzuthun und That fachen zu lesen, welche in eurem eigenen Lande And von euren Brüstern and Licht gegeben worden? Was jagt ihr Grillen und Hirngespenstern nach? Ist die Moend finme der Rachwelt ben

<sup>27)</sup> Quem penes arbitrium est jus et norma loquendi.

Ohren eurer schlummernben Runstrichter eben ? so unverständlich, als die heilige Sprache meise mer Bater und ihre allgemeine Signatur, die ein Phonix mit einer Seele von Gold 28) und kein Wild für das Garn = und Feste der gericht teurer Waldweisen ist — Sehr! ich bin in euren Handen, auf eurem Grund und Boden. Der Eifer für die Shree meines Vaterlandes ist eine gar zu glänstende Sende Sünde, als daß sie eure Vergesbung hoffen darf; aber wist, daß der Kapsfer in Vestim mein Blut rachen wird — —

Muß ich doch wie ein Waldweiser an heiliger Stätte rufen, um Ihanen, m. H., merkenzu lassen, daß mein Manuscript noch immer für 50 Friedrichs dor ein wahres Geschenk für die Verlezger in Europa bleibt. Der Schwanz 29) übertrifft aber den Nabel und den Kopf, ja ich möchte wohl sagen, die Erwartung aller deutschen Litteratur, weil er eine Apologie des pythischen 30) Siegers selbst ist woller Salbung und Feuer, Kühnheit und Erosmuth — gleich allen Meisterstücken Ihzeres Verlages!

<sup>28)</sup> S. Platonis Opera.

<sup>29)</sup> Spectatum admissi risum'teneatis amici!
Horat, ad Pisones.

<sup>30)</sup> Leurs jeux sont des miracles Leurs livres des Oracles

Des Spence Polymetis zieht bie Sermonen und Episteln des abge= faumten Flaccus 31) seinen Gefangen vor; daher ist die Homilie

QVVM TOT SVSTINEAS ET TAN-TA NEGOTIA SOLUS

ein Pindarisches 32) Muster für politische und fritische Prediger, die nicht Lust haben, eine weitere Reise als nach Pe = fim chapeau bas, wie Johannes, der moralische Bascher in der Wissen tout d'un coup et à pas de ballet — zu thun.

Nach Ankunft Ihrer Affignation werbe sogleich zur letten Abschrift, aber schlechterbings für die Presse schreiten, auch nicht eher Ihr Gold in Empfang nehmen, als ben Ablieferung einiger Blatter mit folgender Auf-

fcrift:

Par Apollon dictés V. le Rétablissement de l'Académie.

31) Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico
Tangit, et admissus circum praecordia
ludit,
Callidus excusso populum suspendere
naso:
Men' mutire nefas, nec clam nec cum
scrobe?-Persius.

32) Immensusque ruit profundo, Pindarus ore, Horat, IV. Od. 2.

#### Philologische

#### Einfälle und Zweifel

über

#### eine akademische Preisschrift.

Mein chinesischer Name ist Mien Man ho am 33). Richten sie aber nur, m. h. Ihre Antwort an ben Magum in Norben, haus faßig am alten Graben Ito. 758. zu Königsberg in Preuffen. Geschrieben am zweyten Absventssontage 1772.

Run, liebes herz, das ist ein freissenbes Gebirge 34) von Concept an einen Ber-

<sup>33)</sup> Avis crocea in montibus faltuosis tuta et quieta. Confucius ait in Tahio: in statione ostendit, se decere stationem. Quomodo? Homo etiam non sic avis V. Theophili Bayeri Regiomontani — Societatis Regiae Berol, Sodalis, Museum Sinicum, Petropoli 1730, Tom, I. pag. 132.

<sup>34)</sup> Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?

Parturiunt montes, nascetur — — Horat ad Pisones.

leger et occupatum et ad litteras scribendas, ut nosti, pigerrimum — D wenn man nicht einmal so viel Zeit hat, kurz zu schreiben: so hat man wenig Erlaubnis und Beruf, sich als ein Briefsteller, bis in den dritten Himmel zu schwingen — noch mit einem momisch en Ragout nach Pe= kim zu eilen —

Ohne ben optischen Beweis beines Schwinbels wurdest du ein eben so ungläubiger Spotter bes copernicanischen Weltbaues geworden seyn, als der gekrönte Sternseher Alphonsus des zu seiner Zeit herrschenben Alexandrinischen Systems 35) war —

DJ bene fecerunt - - 36)

Satte der freundschaftliche Abbt bich aberlebt, er wurde gewiß den leeren Kasten deines Gehirns durch und durch gewühlt haben; denn er war ein Mann von Wort und schrieb vom Verdien ft, wie ein Presdiger, der ein Witting aber kein Narrist, gleich jenen heidnischen und justichen Priestern, Helden und Richtern, sich auf zu opfern

<sup>35)</sup> Claubius Ptolomaus lebte gu Alegane bria unter ber Regierung Antonins.

<sup>36)</sup> Horat, Serm, I, 4.

## D. D. D.

FRA. PLYTO.

Wenn ber namlofe Verfasser ber besteits vor vierzehn Jahren zu Um sterd am herausgekommenen fofratischen Denkswürdige Beplage zu seinen Blättern um besto weniger verschmähen, da selbige einem kleinen Versuche über die neue Upolosgie des Sofrates gewidmet ist, deren Verfasser sich mit seinem ganzen Namen und Eharafter der Welt mitgetheilt.

The state of the s

Charatau V is stand onto control of the control of

Man hat dem ersten Schriftsteller, viels leicht nicht ohne Grund, vorgeworfen, sich seinen Ropf und Geschmack durch Lesung der Romane und Ritterb üch er verdorben zu haben, und er hat sich gegen diese Anklage auf eine sehr zwendeutige Art in einem Rachspiel gerechtsertigt, das meines Wissens in Schwaben ziemlich unbekannt geblieben ist\*)

<sup>) — —</sup> est mortuus, in quo fateor vulgi iudicium a iudicio meo dissensisse; nam po-

SEJNES Erbtheils zu sepn! vers berrlichen.

Gespießt und gebraten, schließe beinen Schwanengesang, 45) liebes herz! wie bein Horaz sein Polymetrum Saturnium:

— Ego DIS amicum

Seculo festas referente luces

Reddidi carmen, docilis modorum

Vatis HORATI.

- quam fi - - VTERQUE POENVS
Serviat VNI.

Horat. II, Od. 2.
45) Non vsitata, non tenul ferar

45) Non viitata, non tenut ferar
Penna biformis per liquidum aethera
Vases ——

Horat, II, Od. 20.

Gedruckt in der Unterwelt

D. Fauftens eigener Sand und unter feinem Mantel

### Benlage

g un

### Denkwürdigkeiten

bes

feligen Sokrates.

Bo ii

einem Geiftlichen in Schwaben.

cui placet impares Formas atque animos sub juga ahenea Saeuo mittere cum ioco.

Horat. 1. Od. 33.

3 meite Auflage.

Dalle 1773.

Committe Scheiften IV. 25.

Sollte ber neue Apologist bes Gos Frates fich bas Schicffal einer abnlichen Ber= bammung zuziehen , und ein Dit mart prer \*) des Denkwurdigfeitenschreibers merben; so weiß ich wahrlich! nicht, womit er fich wird becfen tonnen gegen ben Gpi B= namen eines fofratischen Don Duis rote, ber einem fleinen Anonymen gleichguls tiger fenn fann, als einem nambaften Drebiger in Berlin; jumglen letterer im Uns fange feiner neuen Apologie mit eben fo viel Entzuden von einem vortrefflichen phis lofophifchen Roman rebet, als in bet Folge pon ben erlauchten Zugenben ber irrenden Ritterichaft, bem eremplarischen Wandel bes unverzagten und une gescholtenen Bayard u. f. m.

Ich murbe eine gar zu merkliche I biofynfra fie besjenigen Wißes, ben man meinen Landsleuten vorzurucken pflegt, verrathen, wenn ich auch nur die geringste Ab-

pulo non erat satis vendibilis: praeceps quaedam, et cum idcirco obscura, quia peracuta, tum rapida et celeritate coecata oratio; sed neque verbis aptiorem cito alium dixeris, neque sententia erebriorem. Cicero in Bruto 76.

Fratrumque Horat, I, Od. 35.

fict beate. Die neue Apologie mit ben Denkwurdiakeiten in Bergleichung zu feten : ba biefe beiden Schriftsteller gar fein Berbiltnis zu einander , weder an Da fie noch Rraften haben, und eben fo febr in ihrem Plan und Ton verschieden find. als es die neue Apologie felbst ift, von imen zwo attischen Urfunden, welche die beiben größten Schuler und Rebenbubler allen Liebhabern sofratischer Weisheit hinterlassen baben ; - war jum Nachruhm ihred Freunbes und lehrers - aber jur emigen Schanbe ibres Zeitalters und Naterlandes, \*) bas burch eine "reine Philosophie, den feinsten "Gefdmack und bie größten Kenntniffe in bet "Moral, Politif und Geschichte" eben so berubmt, wie bas achtzehnte Jahrhundert nach Christi Geburt, und ber allerdriftlichste Sof im protestantischen Deutschland, gewesen senn ſo€.

Ungeachtet ihres himmelweiten Unterscheisbes scheinen mir gleichwohl alle bre p Aposogien barin übereinzukommen, baß so wenig jene zwo altesten bie zeitliche Verbammung bes Sofrates zu Athen haben hintertreisben konnen, sich kaum die jungste ein gulatiges Rotum zu seiner Seligsprechung in

<sup>) — —</sup> Cecropiae domus.
Asternum opprobrium —
Horat. IV. Od. 12.

tonirte ich, ftatt einer Antwort, folgende Zeisten unsers Busendichters:

- - et mihi dulces,
Ignoscent, si quid peccaro stultus,
amici,
Inque vicem illorum patiar delicta libenter.

Dun bierauf fing mein junger Birtuofe erft recht an, fein fcmarmerifches Urtbeil über alle dren Apologien bes feligen Sofrates mit Grunden und Stellen ju rechtfertigen. Ich wurde ben ber Gelegenheit von der Ruß= barfeit ber Tolerang für alle Diejenigen, welche Unrecht baben, ohne es gu miffen, ober wiffen zu wollen, überführt. Diese mobifche Seldentugend wird baber gewiß nicht umfonst gepredigt, fo ungeitig ber Gifer um felbige und fo überfluffig er auch fur bas verfeinerte Pbleg. ma unferer Zeit icheinen mag, weil ja feit mehr als drengia Sabren unter fo manchen muthwilligen , lafterlichen und ichanbbaven Buchern, die bier zu Lande zwar verstanden , aber wenig gelesen, und noch weniger bewunbert werben, meines Biffens nur ein eingiges flüchtiges , harmlofes Blatt bom Meifter Demmerling geopfert worden - aber nicht in Schwaben.

Kurz, wir schieden als gute Freunde und getreue Nachbarn von einander, nachdem wie uns satt und mude gescherzt Batten über ben fanatifchen Groff bes beiligen Belifaire gegen bie armen Gep= then, Sunnen, Bulgaren, Glavonier, Perfer, und alle ausmartige und einheimische Reinbe bes ausgearteten und periabrten Roms im Drient, am Ende bes vierten Sauptftuck jenes fauerfußen, ober murbiger zu reben, meinerlich-fomischen Mahrdens, welches fo wenig ben Bannftrabl ber blinden Gorbonne, als die Berguckungen protestantischer Prediger in Solland und Deutsch= land perdient, fondern bochftens ein mitleis biges Lacheln uber ben Bettelftola forbiftifder und polphiftorifder Ginficten und moralifder Gefühle und Urtheile über bas Christenthum, bas pro und con, intra muros et ertra gemißbandelt, für beides bufen und bluten muß.

Weil es einige meiner kandsleute befremden mochte, daß der neue Apologist des
Sofrates bisweilen und nur gar zu oft das Interesse der Priesterschaft und des
Priestert hums zu verunglimpfen scheint:
so halte ich es für nothig anzumerken, daß
unsere neuesten Philosophen und Theologen,
die an der Resormation des altsränkischen Lutherthums unter der Aegide der Toleranz geschäftig sind, ihren Geschmack durch eine
sehr politische Heiligkeit im Redegebrauch \*)

<sup>\*) - - -</sup> populumque alfia

zu empsehlen und zu unterscheiben suchen. Ihrem verjüngten Maßstabe der Sprache zu folge, wird man anstatt des zweydeutigen und barbarischen Worts Kirche bald Thurm oder Loge oder Oparision \*) sagen müssen: so wie der grausame Priestername, der sicht, für das pobe lhafte Heidenthum und noch verhaßtere Judenthum abgesondert bleibt; unterdessen es freylich Pfassen im Pabsthum und heiligen romischen Reich giebt, aber Gottlob! in Schwaben noch keine frechen und tückischen Prediger einer außerchristlichen Rechenschaft, die vor Gott gelten soll.

Ich erinnere mich vor undenklichen Jahren eine ganze erbauliche Vermahnung an einen Autor gelesen zu haben, die vielleicht der sel. Graf von Zinsendorf während seines Aufenthalts in England geschrieben haben mag. So viel ich mich noch von diesem ascetischen Werke, das einer meiner Landsleute überseht zu haben schien, besimmen kann, lief die Hauptabsicht des Versaffers auf den tollen Einfall binaus, "alle an-

done and desolotte trails

Vocibus. — Horat. II. Od. 2.

<sup>\*)</sup> την εκκλησίαν την νύν έτω καλεμένην το παςα Πυ-Θαγόςα όμακοείον αινίττεται, Clemens Alexandr. Stromat. I. p. 302.

gebenbe Schriftfteller ju Beroldstimmen in wber Buften - und zugleich zu Catecbisim usfdulern zu machen - fie einer Arengern Diat, ale ber Unachoreten "ibre - und einem unbarmbergigern Berichte, als bie Inquifition ift, ... unterwerfen:" - welched alles ber Verfasser groat eben nicht gang aus der Bibel, aber boch aus einem fleinen belvhischen Drafelivruche berzuleiten wußte. In seinen Augen mar "jeder heluo librorum ein verdamm= eter Bauchpfaff, der ohne Saften, Caftenun-.. gen und benfermaßige Gewaltthatigkeiten an "fich felbst" (nicht buchftablich, wie die unwissenden und ehrlichen Kirchenväter ihr Kleisch freuzigten, verstummelten und nothauchtigten für ihre sündliche Lusternheit an den affatiichen Schuffeln ciceronianischer Beredfamfeit und an dem unheiligen Soleichfalz bes Plautus) "faum "tuchtig ift zur Predigt nuchterner Vernunft "und gefunder Moral, weil man in den fie-"berhaften Parorismen einer von Erubitaten, "Blabungen, materia peccanti und bitterer "Galle verborbenen Einbildungstraft, jedes "Borurtheil, jeden Wahn, jedes Frelicht zur "Dulcinee feines Bergens vergottert, und einem eiteln Phantom ober Meteor ber Bernunft und Tugend, ihr Wesen und Leben mit blinder Prieftewuth aufopfert.

Ich wunfchte allerbinge, bag ein evanges lifder Prediger \*) über bas funfgebnte Rapitel eines philosophischen Romans lieber gar nicht commentirt batte, wenn fich die Geligfeit ber an Bernunft und guten Werfen ohnehin fcon reichen Seiden nicht geschickter und anftandiger behaupten lagt , benn auf Roften unferer grmen Rirchenvater bes Luthertbums, ge= gen die ber neue Apologift bennabe fo gefinnt zu fenn fcheint als fein beil. Belifaire gegen jene Scothen, Sunnen, Bulgaren, Glavonier, Perfer und übrigen Feinde bes romifchen Ramens und romifcher Tugend . beren Schatten ber blinde Bettler vermutblich in feinem Gebirn \*\*) fab, unterbeffen feine andachtigen Buborer und Beitverwandten, welche ibn \*\*\*) und die Welt beffer

Oblitus, aeternaeque Vestae. Horat. III.

<sup>\*\*)</sup> Dag ber heil. Belifa're fieberhafte Unfalle ges habt, erhellet unter anderm aus feiner Gewohnsheit, dem Litus, Erajanus, den Unton ninen hichftfel. Undenkens in Gedanken bie Morgenaufwartung zu machen u. f. w.

Sed videt hunc omnis domus, et vicinia

Introrfus turpem, speciosum pelle decora, ,Nec furtum feci, neque sugii si mihi dicet Seiuus: ,,Habes pretium, loris non ureris" aio.

kannten, über seine heiligen Reben so innig lachten, als der verkleidete Juftinian schwaben mußte, und in Schwaben manscher fromme Leser der neuen Apologie über die Eitelkeit dogmatischer und polemischer Bernunft und ihrer moralischen Empfindse

ligfeit bie Achseln guden wirb.

Es feblt überhaupt gar febr ,an bem ges nauesten Wiederscheine bis auf die fleinsten "Theile ber Tolerang" in bem Charafter ib= rer geitigen Gefengeber und Apologisten. Dies fe bochgelobte Tugend bat mehrentheils eine gebeime Derfonalitat gur Burgel, Die gwar in ber Sprache ber blinden Bettler und ihrer noch blinderen \*) Sandleiter gu reben, "ei= "ne febr naturliche Empfindung und Schwach= "beit unferer Datur ift, in einer offentlichen "Sache und ben einem offentlichen Stan-"be aber bas erichrecflichte Berbres "den beleidigter Menichlichfeit "fepn foll"; weil mabricbeinlicher Weife eine folde Tolerang bie Wirkung eines eben fo bune feln als parthepifchen Gefcmacks an gewiffen Gotenbilbern und Stedenpferben

<sup>&</sup>quot;Non hominem occidi : " "Non pasces in cruce coruos."

Sabellus. Horat I. Ep. 16.

<sup>)</sup> S. Belisaire Chap; VII, et de la Gloire p. 302.

ist, welche nach dem Rebegebrauch desjenisgen, dem sie eigen sind, Grundwahrheiten oder moralische Gesinnungen heißen, und mit den Abgrunden der gottlichen Versecht ung, gleich unabsehbar tief in uns verwickelt liegen.

Sieber geboren vielleicht jene po fierli= den Grundfage, wornach ber Menfc alaubt burch ben auten Gebrauch feiner Su-Be bis in ben Simmel fpringen ju fonnen; daß die bloße Entfernung ber Schranten aller Realitat Raum mache, und Die gange Geligfeit einer menschlichen Geele auf einer ungebin= berten Meußerung ibrer Wirkfamfeit berube; - jene gigantifchen Zweifel gegen bas athanafifche Goftem und Die afrifanifche Lebre von ber Genugthuung burch einen Mittler; - jenes traurige Geschwaß von Gnade, Erbfunde und andern bergleichen unverflandlichen Runftworter, welche verwirren bie Ungelehrigen und Leichtfertigen , wie auch die andern Schriften ; - jener Mufrich t= le ift ber gottlichen Gigenschaften und ihret moralischen Wohlanstandiafeit ; - jene vortrefflichen, aber leiber ! nur gar zu romantischen Theorien ber Gefete und Strafen - nebft bundert Rleinigfeiten mehr , die ich eben fo me= nig gablen mag als die Connen ber Milch= ftrage oder die Korner meiner Sandbuch=

Ein gewißer D. South fand in der Xantippe ein Gegenbild des judischen Bolfs, das an fuß fabelnden Schwakern, die wenig Gesomack an den Gebeimnissen der Schrift noch en ber Rraft Gottes fanden, an moralischen beuchlern und Zeloten eben fo fruchtbar mar. als bas fofratische Zeitalter zu Athen, und bes achtzehnte Jahrhundert nach Chrifti Geburt. Der selige Unton Collins aber machte in einem langweiligen und belesenen Gend= ibreiben über die Kirchengeschichte einer berabmten Secte, ben Sofrates gar um Borlaufer berfelben. Nach diefer scharf= finnigen Sypothese, die man zu den damalihen Zeiten ber Umwiffenheit etwas lieblos aufnabm \*), sollte also in der neuesten Uvologie bes Sofrates nicht so wohl die Rede von ber Seligfeit ber Beiben, fondern vielmehr ponter Geligfeit der Frendenfer fen, welches in der That weder ein Bundernodein Großesift. Denn find fie nicht Chrift us Apoftel? Saben fie nicht in feinem Namen geweißagt? Saben fie nicht in feinem Ramen farfe Bei fter ausgetrieben? Saben fie nicht ben Jefu, den Paulus gepres bigt, Sittenteu fel beschworen? Sind sie

<sup>\*) — —</sup> if ever man deserved to be denied of the common benefits of air and water, it is the Author of "A Discourse of Freethinking," a The Guardian. no. 3.

nicht Engel bes Lichts, und befigen bie genaueste, richtigste, beutlichste und lebendig= fte Ginficht von ben Glementen und De= menten guter Sandlungen? Ift nicht ibe einziger Dafftab ber bobern Deffunft eine Sandbreit langer als eine gemeine Elle, und ihr Megtischel breit genug gur Geftalt und Korm ber beutlich erfannten Großen, Die in allen ihren Rraften bes Leibes und ber Gee= le, und aufferhalb in ber Stadt Gottes wirf's lich gemacht werben fonnen? Gind fie nicht von ihrer Werfheiligfeit bis in ben innerften Ribern ibres empfindfeligen Bergens überzeugt und durchdrungen ? Gind fie nicht Schriftsteller bom erften Range, Die feine groben Borftellungen in ihren Berfuchen berewigen, und von benen die Nationen Deutsch= lands ihre befte Bilbung erwarten ? Gind fie nicht Racfeltrager einer erleuchteten und ber Religion zuträglichen Sittenlehre ? Sind ibre Rleck fugeln fur ben offentlichen Unterricht nicht berrlich und trefflich ? - Ja, mas noch mehr, find fie nicht Prediger ber Rechtich affenbeit, welcher Ende fepn wird nach ibren Werfen ? -

Non haec iocofae conueniunt lyrae.
Quo, Mufa, tendis? Define, pervicax
Referre fermones DEORUM et
Magna modis tenuare paruis.
Horat, III. Od.

#### Nacherinnerung.

Ith bitte bie Manes Zinsendorfeios taufendmal um Bergebung, auf ihre Rechnung ein Bert bed fel. Grafen von Shaftesbury \*) tefdrieben zu baben. Um emige Nuganwenbung von diesem Irrthum, beffen Erfenntniß id meinem fofratischen Nachbar schulbig bin, für meine Leser zu machen, wage ich eine neue Muthmagung, nach welcher Wernunft und Tugend, deren Name jedem Meniden ehrmurdig fenn muß, durch Großspres ther bet Wernunft und Tugend, und fur ihre Ebre nit Unverstand eifernde Apologisten, bald eben fo zwendeutig, verdachtig und lacherlich werben durften, als jene Losungswörter zu Ber= renbut, beren Ginn jedem Christen vom romi= fden Raifer bis zum blinden Bettler, wenn fie fich nicht einer febr elementarischen, ich mag nicht fagen, unmoralischen Unwissenheit schulbig muchen wollen, beilig fepn muß. \*\*) - 36 will mit meinen Lesern gar nicht als mit Geiftlicen reden, und habe das aute Vertraus en, baß es auch unter meinen Landsleuten, bie fic um die Kirchengeschichte der Vernunft und

<sup>•)</sup> Inter socraticos notifima fossa cinaedos.
Iuv.

Aeque pauperibus prodest, locupletibus acque,

Acqueneglectum pueris senibus que nocebit, Horat. I. Epist. I.

Moral so verdient gemacht haben, noch fromme und scharffinnige Gottesgelehrte gebe, welsche mit dem Talent der Beobachtung und Phis losophie zu wuchern wissen, ohne deshalb das Schild jenes hollandischen Seifenste bers auszuhängen. — —

Young, ber die Grobheit beging, den hofsfartigsten Lugen geist einer Vertraulichkeit mit dem menschlichen Geschlechte zu beschuldigen, gegen dessen Schönheiten und geheime Reitungen so manche heutige Gottesgelehrten und Weltzweisen, gleich den antediluvianischen Kindern Gottes, gar zu zärtlich und brunstig scheinen, — Young, sage ich, der, obgleich ein bitzter er Freund, doch immer ein Freund der Moral war, hat mit einem horazisch schlauen Rachdrucke gesungen:

Talk they of morals? O Thou BLEEDING LOVE!

Thou haker of new morals to mankind!
The grand morality is love of THEE,
"As wife as Socrates" if such they were,
(Nor will they 'bate off that sublime renown)
"As wife as Socrates" might justly stand
The definition of a modern Fool,
The Christian Triumph.

Reue

# 21 pologie

bes

### Buchftabens h

Dber:

Ausserordentliche Betrachtungen über die

## Orthographie der Deutschen

MOR

**Б. В.** 

Soullebrer.

— et nobilis et decens, Et pro solicitis non tacitus reis, Et centum puer artium, Late signa feret militiae TVAE.

Sweite verbefferte Ausgabe.

Pisa, 1773.

Note that the second se

. ,

Bu gegenwärtigen Betrachtungen über bie Orthographie giebt mir ein außerordent= lider Religionslehrer, mit ben erften Buchftaben C. T. D. Anlaß, "ber von fich "fagt, er sep von der allgemeinen, gefunden "und praftischen Menschenvernunft bevoll= "machtigt, unfern beutschen Ronfen neuer= "lich ju fagen, wie ber Buchftaben b, ber "nie ausgesprochen wird, von unacht famen, "undenfenden Brobidreibern und "fogenannten Ranzelliften zwischen "Splben eingeschoben worden fev, und baß "biefe Schreibart beffelben Buchftabens h als "eine unnute, ungegrundete, in den Augen "aller Auslander barbarifch erscheinende und "unserer Nation schimpfliche Gewohnheit ab-"geschafft werben musse."

Bey aller Sanftmuth seiner achten Religion, ben aller Grunblichkeit, womit er die Beschuldigung einer Enthusiasteren zu widerlegen sucht, schilt er alle deutsche Köpfe, die ein nie ausgesprochenes h in der Mitte und am Ende einer Solbe oder Worts

schreiben, für Sclaven! — Ja, er beschließt seine zufälligen, zur haupt sasche sich paffenden Gedanken mit dem Drakelspruche: "Wer in der Orthographie des "kleinen Buchstabens h nicht treu ist, der ist "auch in den großen Offenbarungen und "Geheimnissen der allgemeinen, gesunden und "praktischen Menschenreligion gerne untreu, "und ungerecht."

Der Werfaffer giebt fich gwar felbit bas rubmliche Zeugniß, "baß er überall auf Die be-,stimmtefte Deutlichkeit der Gedanken dringe , "jedes Wort gang genau erflare, mit feinet "Sahung mas zu thun babe, beren Grund fich "nicht abfeben ließe, von feinen un moglich en und übertriebenen Poftulaten mas mif-"fen wolle u. f. m." Aller Diefer Gelbitrubm ift aber befto unverschamter , ba er Die gange Last feiner Methobe in ber obwaltenden Ga= de des Buchftabens b nicht mit einem Kinger berührt. Gine fo bandgreifliche Untreue und ichrenende Ungerechtigfeit ben einer orthographischen und bennahe Eindischen Debanterie, wird bie verftanbigften Derfo= nen in ber gangen Dation überzeugen, mas ber aufferordentliche Religion 6= lebrer fur ein armer Gunber in ben Mugen feiner eigenen fogenannten allgemeinen . gefunden und geubten Menschenvernunft fen, und wie wenig Gnade er felbst por ihrem Sarmberzigen Richterthrone sich zu versprechen babe.

Wenn ein Enthusiast auf deutsch ein Begeisterter heißt: so scheint der Verfasser ber zu falligen, zur Sauptsache fich passen ben Gedanken über den Buchstasten ho, aus der Eingebung seiner hochgelob"ten Menschenvernunft die ungewöhnliche "fen und und eutlich sten Sprüche hervor"zubringen, und in einem alzustarken Trie"be eines Affects oder in einer übertriebenen "Vorstellung" das Eruciat gegen einen unschuldigen Sauch zu predigen, den einige Sprachgrübler nicht einmal für einen Buch-

staben baben erfennen wollen.

: Geneigter Leser! ich bin kein abgebankter noch abacsetter, wiewohl ein bereits ziemlich beiabrter Soulmeifter. Mus einigen fluchtigen Blattern, die ich, ale ein ber Jugend mabres Beftes fuchender Lebrer babe abbrucken lassen; ist es jedermanniglich befannt, wie es immer mein ein ziges Mugenmerf gewesen, meine Schuler, deren Unzabl fich gegenwartig auf 120 belauft, zu einer anstandigen Rechtschreibung in unferer Muttersprache anzuführen. Von meiner lieben Chefrau und altesten Tochter in meinem Schweiß = und Blutfauren Amte unterftugt, effe ich mein Galz und Brod mit Freuden, und trinke, nach verrichteter Arbeit, mein Rannden Bier mit gutem Muth. Der liebe

Bater in ber Sobe wolle mich auf meine alten Tage vor ber brepfachen Berfudung bewahren , ,,mir burch aufferorbentli= "ches Buchermachen Lebensmittel zu verschaffen. "in ein fleischliches und pharifaisches Vertrauven auf die Orthodorie meiner Orthographie "tu fallen und eine folche Buchftabenmenge= ,rep, als der aufferordentliche Religionsteb= "rer unter Die Rationen Deutschlands eingu= ,fubren im Schilbe traat , ben ber mir an-"vertrauten Seerbe beiberlen Befchlechts ju "verstatten."

3ch fenne ben Namen meines Gegners bloß nach femen brey Unfangebuchstaben. Dem geneigten Lefer, ber ibn noch weniger fennen mag, will ich aus der por mir liegenden Urfunde einen fleinen Auszug von beffelben Le= ben und Dennungen mittbeilen, um mich ju rechtfertigen , wenn ich ibn für einen Mann balte, mit bem ich mich hoffentlich nicht fchamen barf, ein paar gedruckte Bogen gu wechseln ober mich in einen orthographischen

Zwenkampf mit ibm einzulaffen.

"Berr C. I. D. bat vor etlichen 40 bis ,50 Jahren auf einer etwas verdachtigen Uni= "versitat, wie es scheint, etwas fummerlich "ftudirt. - Er bat, ben frepern Umftanben . "die Schriften eines unfterblichen Wolf in "beutscher und lateinischer Sprache, einige "Jahre hindurch , in einer ber beften und ba= "Bu unverandert bestimmten Tagesftunden mit

"mechanischem Bedacht durchgegangen, um
"zur Erkenntnis desjenigen zu kommen, was
"Begriffe, was Zusammenhang der
"Bedanken, was denken heiße — Er
"hat viel hundertmal wider sein besser Wissen
"und Gewissen, wie er gegenwärtig schreibt, da"mals öffentlich gepredigt; ausser einigen grie"dischen und lateinischen Büchern, das neue
"Testament und einige Stücke desselben mehr
"als. einmal übersetzt und erläutert" — Ist
es nicht Jammer und Schade, daß ein so
rühmlich angewandtes Leben durch die ärgste
Berrätherep gegen einen unschuldigen Buchstaben verdunkelt werden soll?

Ungeachtet nach bem eigenen Gestandniffe bes Berfassers seine Mepnungen weber neu noch unbekannt find, fo scheinen fie doch alle ziemlich ber Burbe eines aufferordentlichen Religionslehrers und dem Geschmack seines er= leuchteten Jahrhunderts angemeffen zu fenn. Er balt feine Geele ,,für eine Gigenschaft "feines aufferst funftlich und weise eingerich= "teten Leibes," ber aber ehefter Tagen, wie ein wustes , unbewohntes, altes Saus einfal= "Eine abstammende Gigenschaft len wird. "jener leiblichen Eigenschaft ift seine Ber-"nunft,4 groß wie die Diana der Epheser, wunderthatig wie ihr vom Simmel gefallenes Bild; und eine eben fo unbeflecte beilige Jungfrau. "In einer forgfaltigen Ausübung Des bunfel ften Inftincte besteht feine allgemeis

"ne, gefunde praftische Religion und ber kla"re Baterwille Gottes über alles Un"geziefer und Unfraut der Erde"
—
Unter allen unbegreistichen, sich einander wibersprechenden und unfruchtbaren Betrachtungen über seine Menschenreligion ist die seltsame Erscheinung eines orthographischen Kanons, ein wahrer Gott ex machina, dem
meine gegenwärtigen Betrachtungen eigentlich
gewidmet sind.

Weil Buchstaben nicht nur Zeichen articulirter Tone sind, sondern auch oft Splben und bisweilen Worter, ja sogar den Namen eines aufferordentlich en Religionslehrers vorstellen können: so ift leicht zu erachten, daß sein philosophisscher Begriff von einem Buchstaben allgemein genug senn wird, auch auf einen bloßen Sauch

ober Spiritum ju paffen.

Nun laßt und zur Sauptsache schreiten und versuchen, ob es und gelingen wird, ben zureichenden Grund bes Sages ab zu fe hen, daß der Buchstabe h weder in der Mitte noch am Ende einer Splbe geschrieben werden muffe.

# Erftemögliche Antwort: weil et nicht ausgesprochen wird.

Ich gebe biefe Antwort fur nichts als möglich aus, ohne folche meinem Gegner

wirklich aufzuburden, damit ich mich nicht ju früh seiner zu schämen anfangen mußte, wenn er es im Ernst für einen Grundsatz unserer Orthographie und der allgemeinen Mensschenvernunft ausgeben wollte; "daß kein "Buchstabe, der nicht ausgesprochen wird, "geschrieben werden, und folglich die Aussuchtabe der Suchstaben die einzige und hochs "ste Schiedsrichterin der Rechtschreibung für "deutsche Kopfe seyn mußte."

Wenn bas b in ber Mitte und am Enbe ber Spiben besmegen ausgelassen werden foll, weil es nicht ausgesprochen wird: so mußte noch vielmehr jede Verdoppelung eines Mit= lauters am Ende jeder Splbe wegfallen. Ift es wohl einer noch fo allgemeinen, gefunden und geubten Menschenzunge möglich, ein U, B, tt, mm, nn, auszusvrechen? Demun= geachtet bebient fich ber Berfasser einer aufferorbentlichen ihm eigenen Verdoppelung in dem Borrodrichen ann, ohne baß ich ihm ein anberes Wunder in der Aussprache dieses doppel= ten Mitlauters als durch die Modification des Selbstlauters zutraue. Soute aber zu einer etwanigen Modification in der Aussprache der Gelbstlauter nicht bas Zeichen ber Aspiration geschickter fenn, als die fur die Bunge eben fo unmögliche Berdoppelung eines bestimmten articulirten Tons?

Der Kanon, keinen Buchstaben, welcher nicht ausgesprochen wird, zu schreiben, ist das unm oglich ste und übertriebenste Possulat in der Ausübung. Wozu ist der Verfasser selbst, nicht nur in Ansehung aller übrigen Buchstaben, sondern sogar des h, seinen eigenen Sahungen untreu, und warum schreibt er nicht in anstatt ihn und inn anstatt in oder ir anstatt ihr und tun ansstatt ihn oder ir anstatt ihr und tun ansstatt thun, um wenigstens dem Schein einer Analogie Genüge zu leisten? Welscher Grund läßt sich aber absehen von seiner partenischen Ausnahme aller übrigen Buchstaben und seiner ungerechten Strenge gegen eisnen Hauch, der kein artifulirter Ton ist?

Sollte Die Musiprache ber Buchftaben auf einen fo allgemeinen Richtertbron über Die Riechtschreibung erhoben werben, als fich Die sogenannte Menichenvernunft über die Religion unter bem Deckmantel ber Frenbeit anmaßt : fo lagt fich bas Schictfal unferer Muttersprache leicht abfeben. Belche Gpaltungen! welche Babylonische Verwirrung! welche Buchftabenmengeren! Alle Mannig= faltigfeit der Dialecte und Mundarten und ib= rer Gibolethe murbe fich in die Bucher jeder Proving ergießen, und welcher Damm murbe biefer orthographischen Gundfluth mi= derfteben fonnen? Das aus der rauben Ditternacht Deutschlands verftogene b murde fic in ben Schriften großerer und milberer Da= tionen des heiligen romischen Reichs mit solder Ueppigkeit vervielfaltigen thuen, die nit der weisen Freygebigkeit eines berühmten Uebersehers heiliger Pergamentrollen in sehr einzelnen Fallen, sich gar nicht vergleichen liese. — Rurz, alles gesellschaftliche Band der litteratur wurde unter den Nationen Deutschlands in wenig Jahren zerrissen werden, zum größten Nachtheil der achten, allgemeinen maktischen Religion, ihrer Ausbreitung und bes durch sie verheißenen Friedens

Dit was fur Gewissen aber fann ein Mann, ber so sehr auf die bestimmteste Deutlich feit ber Gebanken und eine forafaltige Treue in Kleinigkeiten bringt, Die fleinen orthographischen Sulfsmittel zur Deutlichfeit und befferer Bestimmung ber Begriffe aus bem Wege raumen? — Gin beutscher Roof, mit beffen Ralbe Wolf fich unfterb= lich gepflügt, hielt alle Wurgeln unserer Mutterprache für einsplbig und die Befehlemeife für Die Wurgel der Zeitworter. Fubr ift alfo ber Stamm bes Zeitwortes fu bren. Warum foute bie etymologische Gigenschaft ber Buchstaben, welche ber Verfasser noch gar nicht scheint verlaugnet oder abgeschworen zu haben, nicht dem b vorzüglich zu statten fommen , um den Unterschied in nachstehenden wo Zeilen eines alten Kirchenliedes finnlich und augenscheinlich zu machen:

Der bu fur mich geftorben. Fuhr auch mein Berg und Ginn.

Bestimmt aber die Aussprache ber bloßen Buchstaben schon die Aussprache eines Worts? wie sollte die bloße Aussprache der Buchstaben die Rechtschreibung bestimmen können? Rann denn ein Kind lesen, sobald es mit dem U befertig ist? Ja, kann es einem außerordentslichen Religionslehrer seines erleuchteten Jahrshunderts unbekannt sehn, daß alle Kinder buch stab ir en mussen, ehe sie lesen sernen, und eben so gut unterrichtet werden, Sylben als Buchstaben gehörig auszusprechen?

Geneigter Lefer! Ungeachtet meines ernftli= den Borfages , mich aller jufalligen , fich jur Sauptfache noch fo paffenden Gedanfen gu entfcblagen, und ihnen als fo viel leidigen Berfudungen buntler Borftellungsfrafte ritterlich ju miberfteben, muß ich nur biefes eine mal im Borbengeben anführen , bag ich willens bin , meinem Gegner weit mehr Gerechtigfeit miberfabren zu laffen, als er von gewiffen politifchen Thorschreibern ber beutiden Litteratur in ihren allgemeinen, faltfinnigen und gleichgultigen Recensionen erwarten barf; melde au ihrer privilegirten Untreue und Ungerechtigfeit im Urtheilen noch ben grobften Undant gegen ben außerordentlichen Religi= onslehrer ihres erleuchteten Publici baufen, unterbeffen fie mit bem Dierenfette feiner

Meynungen ihre Romane, Wörterbücher, Provincialbriefe und Versuche betreufen, um ale heiben und Thoren in Deuschland zum Freptische ihres neuen himmels einzuladen, und sammtliche Wervaltigen, sammtliche Edlen so selig im Beift zu machen, als, nach einem bekannten lieberdichter ihrer allgemeinen Rirche, der weisand unverdroffene hercules bep ber Freudentafel seines jovialischen Basters sich es schmecken laßt. \*)

es ift allerdings nicht ohne, daß das kleis we h ein großer Stein des Anstoßes ist, und daß überhaupt das mühselige Joch des Buchstabirens durch den Kanon der Austassung alser Buchstaben, die nicht ausgesprochen wersden, besonders aber des kleinen unbedeutenden bunsäglich erleichtert werden möchte. Ein Schriftsteller, der, wie unser Verfasser, keisnen Buchstaben ohne Nachdenken und Ueberslegung geschrieben, hat diese Schwierigkeit für Buchstabierschüßen im starken Lichte der Menschenvernunft deutlicher und lebhafter emspfunden, als es undenkende Brodschreiber nösttig haben und fähig sind. Daher ist er auf den gutherzigen Einfall gerathen, diesen Fels

<sup>) —</sup> Sic Joyis interest
— epulis impiger Hercules.

ber Mergerniß feinen Lefern, fo gut er gefonnt,

aus bem Bege gu raumen.

Meine Abficht ift es gar nicht, auf irgend eine Urt unfern deutschen Ropfen zu nabe zu treten ; wiewohl ich in Ginfalt glaube , baß es weber allen Schriftstellern, noch felbft Runfi= richtern unfere erleuchteten Jahrhunderts ge= lingen durfte, ben gureichenden Grund beutlich abzuseben, warum man o = ha buchita= bieret und bennoch ein bloßes o ausspricht und marum man f = i = e = ba durch ein blo= Bes fi verlauten lagt ?

Es wurde daher eine fehr wurdige Unternehmung eines fur bie allgemein, gefunde, praftifche Menschenvernunft patriotisch gefinnten Berlegers fenn, eine neue Unsgabe ber Betrachtungen über bie Religion burd C. E. D. im ftrengften Geifte bes neus en orthographischen Ranons und mit gangli= cher Auslaffung aller nicht ausgesprochenen Buchftaben, ohne Unfeben ber Perfon eines Gelbft = ober Mitlauters, jum allgemeinen Schulbuche auszuarbeiten. Durch eine folche Ausgabe wurde das bisherige Joch der Lebrer und Schuler, und alle Geremonien ber Budfabung überfluffig merben.

Giner bereits vom weisen Urifto teles \*)

gemach=

<sup>(\*)</sup> AEI yag missusiv tor mardarovra. Asgi comissian 1x 6y xay, 1, 2,

Meynungen ihre Romane, Worterbucher, Provincialbriefe und Bersuche betreufen, um alle Beiben und Thoren in Deuschland zum Frentische ihres neuen himmels einzuladen, und sammtliche Beisen nach dem Fleisch, sammt-liche Gewaltigen, sammtliche Edlen so selig im Geist zu machen, als, nach einem bekannten Liederdichter ihrer allgemeinen Kirche, der weisland unverdroffene hercules ben der Freudentafel seines jovialischen Vasters sich es schmecken läst. \*)

Es ist allerdings nicht ohne, daß das kleisne h ein großer Stein des Anstoßes ist, und daß überhaupt das muhselige Joch des Buchsstadirens durch den Kanon der Auslassung alser Buchstaben, die nicht ausgesprochen wersden, besonders aber des kleinen unbedeutenden h unfäglich erleichtert werden mochte. Ein Schriftsteller, der, wie unser Verfasser, keinen Buchstaben ohne Nachdenken und Ueberslegung geschrieben, hat diese Schwierigkeit für Buchstadierschüßen im starken Lichte der Menschenvernunft deutlicher und lehhafter empfunden, als es undenkende Brodschreiber nösthig haben und fähig sind. Daher ist er auf den gutherzigen Einfall gerathen, diesen Fels

<sup>) — —</sup> Sie Joyis interest — — epulis impiger Hercules.

"lo fen ?" wurde auf einmal entschieden und gleichsam abgeschnitten fenn. Gang Deutschland murbe mit einmuthiger Stimme bas Mablgeis den ber allgemeinen, gefunden, praktifden Bernunft in der bloßen Orthographie ihres Propheten erkennen, ibn laut fegnen und fein außerordentliches Werdienst durch ein mild= thatiges Orb't aneum verewigen für ibn und feine marmen Bruder im Geift, welche bas Spftem ber allgemeinen Menschenvernunft durch Romane, Wörterbucher, Provinzialbriefe und fleine Berfuche zu beschneiden, zu schnäu= zen, zu läutern und zu erbau= en unermudet find, um die enge Pfor= te und den schmalen Weg zum Leben weit und breit, ja felbst ein beiliges Ministerium, wider die gange Best im= mung feiner Ratur gemeinnubig ju machen, fammtlichen Seiben und Thoren unter ben Nationen' Deutschlands -

Doch ich will zehnmal lieber mit einem Blindgebornen vom ersten und vierten Tagewerk der mosaischen Schöpfungsgeschichte, oder mit einem Taubgebornen von der Harmonie einer winzigen Nachtigall und eines welschen Verschnittenen mich aus dem Othem in den Wind roden, als langer mit meinem Gegner mich überwerfen, der nicht einmal fähig ist einzusehen, daß eine allgemeine, gesunde, praktische Menschensprache, und Mens

ichenvernunft und Menfchenreligion ohne will= fuhrliche Grundfage fein eigener Bact= ofen von Gis find. Ich eile daber gur

#### amoten mirtliden Antwort:

"bas nie ausgesprochene b "ift bon unachtsamen Schrei-"bern amischen die Splben "eingeschoben worden. "ber Bebrauch der fogenann= "ten Rangellisten und bie "Gemobnbeit undenfender "Brobidreiber. Gin Menich. "ber mit Gedanken fcreibt, "foll fich nach folden Leuten "nicht richten. Es ift eine un-"gegrundete, in den Augen der Muslander barbarifch erfchei= "nende, alfo unferer Ration "fdimpfliche Gewohnheit, degren Seffeln fich nicht ichiden "fur die Rrenbeit deutscher "Ropfe, Augen, und Rin-"a e r."

Geneigter Leser! ich kenne einen Menschen — Db er ein Bofewicht ober ein bloßer Geck sey, weiß der allwissende Herzenskundiger besser als ich und du — Dies ser Mensch hat auf zwo Kanzlepen einen

Monat und sech & Monate umsonst gebient — Er konnte zu dem bescheidenen Glück, in seinem Baterlande ein ehrlicher Thoteschreiber zu werden, nicht gelangen, vor überlegener Concurrenz invalider Schuspuher und Broddiebe. Gegenwärtig ist er ein der Jugend wahres Bestesssuchen Grunde ven er abler ist, als, ein wohlbesstalter Landplacker, Stuttenmäckler und Joredan Mamamuschi von drey Schlasemüßen ohne Kopf, außer zur Geldesschlafter füch seren zu senn —

Unsere beutschen Kopfe auch zu ruhmen: so bleiben selbst die Kanzellisten und Schonschreiber der allgemeinen Menschenvernunft und Religion, noch bis auf den heutigen Tag dem Sprachgebrauch in der Schreibart des fleinen Buchstabens h treu, und schämen sich mehr der orthographischen Frenheit, als aller übrigen außerordentlichen Mehnungen ihres lab men Meister Martin

Wenn aber nach seinem eigenen Glaubenöbekenntniß sich die Sprache und ihre Recht= schreibung "auf den Gebrauch der verstän= "digsten Personen in der ganzen Nation grün-"det" wie hat es in aller West einigen undenkenden Brodschreibern und sogenannten Kanzellisten gelingen können, eine solche barbarische und schimpsliche Plusmacheren des Buchflabens h allgemein zu machen? War denn fein einziger gewissenhafter Kanzleprath ober Kanzlepdirector, der diesem Unfuge steuerte? Waren die Augen aller Leser so bezausbert als die Finger einiger undenkenden Brodsschreiber? Bestand der ganze Staat aus Phislosophen à la Turque? Eine poetische Erzähslung dieser Begebenheit ohne Zeit und Ort wurde für die historische Andacht unsers possitischen Jahrhunderts ungemein unterhaltend sevn —

Belche Auslander mennt aber der aus ferordentliche Prophet? Wozu redet er nicht deutlich und bestimmt? Mepnt er die Franzo fen? — Ich habe mich von Ingend auf vor ihrer Sprache wegen des vershaßten zwepdeutigen Namens gefürchtet. — Meynt er die Englander? — Als Schulmeister habe ich die englische Krantsteit, doch Gott lob! an keinem meiner leiblichen Kinder, kennen gelernt; aber ihre Sprache war zu meiner Zeit noch nicht Mode.

Ich weiß also freylich nicht, ob diese beiden Mationen in der That so gewissenhaft seyn mögen, jedes geschriebene h mit bestimmter Deintlickeit und alta voce distincte, wie jester lustige Lateiner, auszusprechen; gleichwohl habe ich in meinem armen Vaterlande ungemeint viel große und kleine Franzosen deutsch speechen gehört, die eben so unverantwortlich, wie der außerordentliche Religionslehrer, uns

fer deutsches h gemishandelt haben, und überhaupt habe ich gegen beide Nationen zu viel Borurtheil, daß ich sie mit unsern deutschen Köpfen gar nicht vergleichen mag.

Sind es also etwa Sollander, bie und wegen eines fleinen Buchstabens fur Barbaren fchelten? — —

Geneigter Lefer! so ein großer Freund ich noch bis auf den heutigen Tag von Tabas gien bin: so habe ich doch ein für allemal das Gelübde gethan, mich in keine hollandisschen Streitigkeiten, sie mögen die Orthographie oder Orthodorie betreffen, jemals in meisnem Leben einzulassen — Es hat mir leider! mehr als ein blaues Auge gekostet. Diese Barbaren verstehen weder Scherz noch Christenthum; sondern sind mit einem Worzte Hollander! Ihre Junge ist ein blankes Messer — Ich komme nunmehro mit gerühtzter Feder zur

letten blod mahrscheinlichen Beantmortung der Frage: "wie der
"außerordentliche Religions"lehrer auf die orthographische
"Reheren verfallen, das h, weil
"es nicht ausgesprochen wird,
"in der Mitte und am Ende der
"Sylben (alle ausländische
"Wörter und einige willkührli-

kein einziger gewissenhafter Kanzleprath oder Kanzleydirector, der diesem Unfuge steuerte? Waren die Augen aller Leser so bezausbert als die Finger einiger undenkenden Brodschreiber? Bestand der ganze Staat aus Phislosophen à la Turque? Eine poetische Erzähslung dieser Begebenheit ohne Zeit und Ort wurde für die historische Andacht unsers poslitischen Jahrhunderts ungemein unterhaltend sevn —

Welche Auslander meynt aber der aus
berordentliche Prophet? Wozu redet er nicht
deutlich und bestimmt? Meynt er die Franzo sen? — Ich habe mich von Jugend auf vor ihrer Sprache wegen des vers
haßten zweydeutigen Namens gesürchtet — Meynt er die Englander? — Als
Schulmeister habe ich die englische Kranks
heit, doch Gott kob! an keinem meiner leiblichen Kinder, kennen gelernt; aber ihre
Sprache war zu meiner Zeit noch nicht Mode.

Ich weiß also freylich nicht, ob diese beiden Rationen in der That so gewissenhaft seyn mögen, jedes geschriebene h mit bestimmter Deutlichkeit und alta voce distincte, wie jener lustige Lateiner, auszusprechen; gleichwohl habe ich in meinem armen Vaterlande ungemein viel große und kleine Franzosen deutsch sprechen gehort, die eben so unverantwortlich, wie der außerordentliche Religionslehrer, uns

sich und spricht mit paußenden Backen: "Un"sere Vernunft ist allgemein, gefund und ge"nugsam geübt!" ohne zu wissen, "daß sie
"ist elend und jammerlich, arm, blind und
"bloß." Ist es, menschlich zu reden, wohl
möglich, daß ein solcher jemals zum flaren
Bewußtseyn eines seiner Seele vermuthlich beym ersten Daseyn, ja vielleicht schon in der
Gebährmutter seines kunstlichen Leibes eingepflanzten Idiotism us gelangen könne,
ungeachtet sich selbiger so augenscheinlich in
seinem ganzen Lebe n als in den von ihm
an Kindesstatt angenommenen Meynung
gen offenbaren mag; aber seinen eigenen Augen ist er verborgen. —

Die gröbste Un wissen heit und frecheste Eitelkeit! Kräftige Frrthumer und ein mehr als wunderthätiger Aberglaube an Lugen und Geheimnisse der Finsternis und Bosheit! —— Halbstarige Stupidität in pallio philosophico und eine reissende Brutalität in Shafstleidern gegen den allein wahren Gott und das Eben bild seines unsichtbaren Wesen sin menschlicher Natur! —— Stumme Gränel und Seelen mord! —— Ein Taumeltelch —— trunkener, ködender Bernunft, der, wegen ihres verdorbenen Magens oder Herzens, das Blut der Zeugen ISSU,

bie Kraft ihrer Beweise, in den Scheistel gestiegen. — —

D bu unwiffender Schmaber gottlicher Borfebung und allgemeiner Menfchenvernunft! fieb es nicht fur ein blindes Spiel bes Bufalls an, bag bie Orthographie des außerordentlichen Religions= lebrers fich eben fo febr gur Sauptfache Daßt , als jum Geifte feines erleuchteten Sabr= bunderte, deffen philosophische und politifde Geschichte ein mabrer Dithy= ramb für ben biftorifchen Glauben jener altvettelischen Geschopfe ift, mel= de gittern! und beren Dasenn, ungeachs tet bes band greiflichen Ginflusses ihrer Gin= gebung, ber Prediger ihres hiftoris foen Glaubens blog beshalb lauanete. weil der graue Wolfianer damals eben in Gebanfen schrieb. -

Geneigter Leser! Meine drey Classen warten auf mich, und ich muß von dir Abschied
nehmen ohne einige Hoffnung, dein Antlitz
jemals wieder zu sehen. Mein Geschlechtsname wird aus dem Buche des Lebens
bald genug ausgestrichen werden, und mit der
verjährten lutherischen Bibelübersetzung zugleich
untergehen, wo du ihn noch, wenn dir was
baran gelegen, in den Weissaungen des Jetem ia gegen Moab XLVIII. 12. sinden
kannst. Der kleine Buchstabe h, mit dem sich
mein guter Taufname Heinrich ansängt,-

mag für sich selbst reden, wenn ein Othem in seiner Nase ist. Ich will mich weder um sein künftiges Schicksal, noch um die ganze Welt, die im Argen liegt, weiter bekümmern, und sehe jeden Abend dem Schlaf und seinem Bruder ben meinem Pfeischen und Kannchen entgegen. Mein Water in der Hohe wird schon für meine arme Wittwe und unmündigen Kinder sorgen, ohne daß sie nösthig haben werden, vor Baal und seinen Ministern und Pfassen das Knie zu beugen, oder außerordentliche Buchstaben = Vernunft = und Religionsmenger zu werden — Lebe wohl! — ja ewig wohl!

die Rraft ihrer Beweise, in ben Scheis

tel geftiegen. -- -

D bu unwiffender Schmaber gottlicher Borfebung und allgemeiner Menfchenvernunft! fieb es nicht fur ein blindes Spiel des Bufalls an, daß die Orthographie bes außerortentlichen Religions= lebrers fich eben fo febr gur Sauptfache paßt , als jum Geifte feines erfeuchteten Sabr= bunderts, beffen philosophische und po= litifde Gefdichte ein mabrer Dithy= ramb für ben bifforifchen Glauben iener altvettelischen Geschopfe ift, melde gittern! und beren Dafenn, ungeach= tet des band greiflichen Ginfluffes ibrer Gin= gebung, ber Drediger ihres biftorifcen Glaubens bloß beshalb laugnete, weil ber graue Wolffaner Damals eben in Bedanken fdrieb.

Geneigter Leser! Meine brey Classen warten auf mich, und ich muß von dir Abschied
nehmen ohne einige Hoffnung, dein Antlitz
jemals wieder zu sehen. Mein Geschlechtsname wird aus dem Buche de be Eebens
bald genug ausgestrichen werden, und mit der
verjährten lutherischen Bibelübersehung zugleich
untergehen, wo du ihn noch, wenn dir was
daran gelegen, in den Weisfagungen des Jeremia gegen Moab XLVIII. 12. finden
kannst. Der kleine Buchstabe h, mit dem sich
mein gut er Tausname Heinrich ansängt,

· 通用的产品类型。 

-

Ihr kleinen Propheten von Bohmisch = Breda! Wundert euch nicht, daß ich mit Menschenstimme, gleich jenem stummen lastbaren Thier, zu euch rede, um eure Uebertretung zu strafen. Euer Leben ist das, was ich bin — ein Hauch. Denkt also nur nicht, daß ich vor euch kriechen, um meine Erhaltung winseln oder es bejammern soll, aus euren Schriften ganz und gar verbannt oder ausgetottet zu senn. Ich sehe es für eine Ehre und Wohlthat an, dem Dienst eurer Eitelkeit weniger als meine selbst = und mitsautenden Brüder unterworsen zu seyn.

Mein Daseyn und meine Erhaltung ist bie Sache bestenigen, ber alle Dinge tragt mit seinem kraftigen Worte, und ber geschwozen und gesagt: "Bis daß himmel und Em

"be zergeben, wird nicht zergeben ber Llein. "fte Buchftab noch ein Tuttel. —

Ihr kleinen Propheten von Bob misch = Breda! ich sehe euch, daß ihr in ale len Stucken allzuabergläubisch seyd. Der unssicht bare und folglich euch unbekannte GOtt ist freylich der Vater der Vernunft und Religion, die aber Geist und Wahrheit, euren Sinnen daher eben so verborgen sind, als der unsicht bare und folglich euch unbekannte GOTT.

"Das kein Auge gesehen hat, das kein "Ohr gehört hat und in keines Menschen "Herz gekommen ist"— Hierin besteht die einzige Religion, die eines höchsten Wesens wurdig und ihm anständig ist, und die Gott für diejenigen bereitet hat, welche Ihn lieben.

Ist aber wohl menschliche Liebe ohne Bekanntschaft und Spmpathie moglich? — Ihr rühmt euch, Gott zu kennen; wie sept ihr zu dieser rühmlichen Erkenntniß gekommen? — Durch Betrachtung seiner Werke — Woher wist ihr, daß diese Werke ihn besser kennen als ihr selbst, und sind sie nicht weit unfähiger, als ihr selbst, dieser hohen Off enbarung, und euch solche mitzutheisen? Um einen bloßen Menschen — und den vertraulichsten von allen — euch felbst kennen zu lerenen, würdet ihr euch wohl auf außerlich e Werfernen? Wie wenig ahnlich, wie entfernt und fremd, ja wie widersprechend sind felbige nicht den Tiefen des in wens digen im herzen verborgenen Menschen!

Luat alfo nicht gegen die 2Babrbeit mit eurer pralerischen Renntniß von Gott; benn gu gen gehoren gur 2Beisheit, Die irbifch, menfchlich und teuflisch ift. Lugen find alle Gagungen eurer fogenannten allgemeinen, gefunden und geubten Vernunft - unbegreiflicher , widersprechender und unfruchtbarer als alle Geheimniffe, Wunder und Zeichen bes allerheitigften Glaubens, ben ihr eben fo umfonit verfolget, als ber außerordentlichfte Religionslehrer eures Sahrhunderts in feinen jufalligen jur Sauptfache paffenden Gebanten mich, der ich mit euch rede, gleich jenem ftummen laftbaren Thier, um der Thorbeit Des Propheten ju mehren, den es trug, und bas er fcblug im Affect feines Unglaubens ober feiner noch übertriebeneren Leichtglaubigfeit.

Ihr kleinen Propheten von Bohmifch = Breda! um die Erkenntnist des hochsten Wesens auf eurem fleinen Irr=flern, wie ihr ihn selbst nennt, wirklich hersvorzubringen, bleibt wohl kein natürlicheres und

vernünftigeres Mittel übrig, als daß einer eus rer Brüder selbst hinauf gen himmel fahre, und wieder hipabfahre in den Abgrund der Todten; denn Edt ist nicht ein Gott der Todten, sondern der Lebendigen. Ihr aber send lebenbig todt und eure wahre Bestimmung ist, durch den Tod erst zum Leben hindurch zu bringen.

Laftert nicht mit falscher Zunge, die von der Holle entzündet den ganzen kunstlichen Mechanismum eures Wandels schwarz macht. Euer Haß gegen Gott ist, wie sein Zorn über euch, unendlich; jener Wurm, unsterblich und dieses Feuer unauslöschlich. Denn, denn erst redet von natürlicher Liebe zu Gott, wenn alle Körper eurer Erde die Kraft ihrer Trägheit und die Grundgesetze der Schwere verläugnen werden durch die Schnur eurer Wund er stimme.

Der Hang aller eurer Neigungen, bas Dichten und Trachten eures Herzens von Jugend auf zielt zum Mittelpunkt der Erde. Eine ungehinderte Aeußerung eurer Wirksamskeit wurde euch ins unendliche Leere vom Vater des Lichts entfernen, ohne seine hohere, gnadige, unmitttelbare Anziehungskraft von oben; weil alles was in der Welt ist, nicht vom

. (18 77)

vom Bater, sondern von der Welt ist. Ihe aber gehört zur Welt, und wer nicht von der Welt ift, dessen Sprache kennt ihr nicht, und könnt seine 28 orte nicht hören.

Ihr kleinen Propheten von Bohmisch-Breda! der Gegenstand eurer Betrachtungen und Andacht ist nicht & Dtt, sondern
ein bloßes Bildwort, wie eure a Agemei=
ne, Mensch en vern unft, die ihr durch
eine mehr als poetische Licenz zu einer
wirklichen Person vergettert, und dergleichen Götter und Personen macht ihr durch die Transsubstantiation eurer Bildwort et fo viel, daß das gröhste Heidenthum und blindette Pabstthum in Vergleichung euter philosophischen Idololatrie am jungsten Gerichte gerechtsertigt und vielleicht losgesprochen sehn wird.

Ist benn die Eigenschaft jener Bilde wörter euch eben so unbekannt, als der eit fersüchtige GLAI, an dessen Namen und Ehre ihr euch, wie Diebe und Mörder, vergreift? Ist eure ganze Menschenverenunft etwas anderes als lieberliefer ung mid Tradition, und gehört denn viel bazu, das Geschlechtreg ister eurer abgedroschesten kahlen und zwenmal erstorbenen Meynungen bis auf die Wurzel des Stammbaums

nachzuweisen? Ist eure Menschenvers nunft kein unbestimmtes Organ, keine wach serne Nase, kein Wetterhahn, dem wenigstens der einmal geschriebene und bis jest gebliebene Buchstabe eines heiligen Kanons vorzuziehen ist? Ist das berühmte Principium coincidentiae oppositorum euch ganzlich unbekannt? Der Geist istes, der lebendig macht; der Bu chstabe ist Fleisch und eure Wörterbücher sind Deu!

Ihr kleinen Propheten von Bohmisch-Breda! Wer verlangt von euch Brief
und Siegel, daß ihr euch um Nachwelt und
Wahrheit nicht einen Pfifferlings
werth bekummert, und daß die Mehrheit
der Stimmen und Heller euer herz und
hochstes Gut sey. Ihr sprecht: "Unsere Ba"ter lehrten den Schlendrian ihrer Zeit;
"und jucken die Ohren, die wir füßeln
"mussen." Ihr heuchler! gebt ihr nicht
felbst Zeugniß, daß ihr Kinder seyd eurer Bater, und brecht den Stab über sie und euch
felbst! —

Gin Flugelmann feines Seculi, wie Saul — und ein ihm abnliches Parterre, mogen sich immerhin mit dem Puppenspiel eines todten Propheten und alten Weibes abspeisen laffen; aber einem so kleinen Suchstaben, wie ich bin, eine so neue Apologie, als meine, einzus hauchen, ist, wahrlich! gar nicht euer Ding, ihr großen Propheten von Böhmisch=Breda!

Qualem ministrum fulminis alitem

Cui REX DEORUM regnum in au

vagas

Permisit, expertus fidelem
Juppiter in Ganymede slauo,
— — mox in ovilia

Demisit hostem vividus impetus,

Nunc in reluctantes dracones

Egit amor dapis atque pugnae!

### LETTRE PERDUE

d'un

# SAUVAGE DU NORD

dus

### FINANCIER DE PE-KIM.

Euangelium secundum Matthaeum publicanum V. 13.

Vos estis sal terrae — —

Se vend au pilier. N. 45, de la Bourse d'Amsterdam.

MDCCLXXIII.

### Billet - doux à l'Editeur.

Je suis femme. C'est par curiosité et par dépit, que je trahis un drôle, que je ne reconnais plus — —

ce 1/12 Avril 1773.

CATIN.

ce I. Mars.

Martyr d'ane îmagination, plus ombrageuse que le cheval d'Alexandre, d'une imagination laquelle avec ,,le mobile universel et dominant" de l'esprit démonte toute mon économie animale, je m'émancipe, Monfieur, de suppléer au défaut de ma langue, en recourant à ma plume, comme le Législateur bégue à son bâton.

J'ai été 3 jours à ronger mon frein. Me voici enfin revenu de mon engourdissement. —

La derniere réforme de la Justice a donné beaucoup d'allégement au joug de mon
emploi. Il est vrai, j'y ai perdu les intérêts:
mais le tems vaut un fort Capital, et mes
loisirs sont les seuls trésors dont je sois
avare. Concentré au coin de mon soyer,
je file mes jours et la tâche de ma lecture,
comme ,, le tranquille colon du rocher de IV 250.
"Saba son coton." Enfin depuis quelques mois
je suis devenu inconnu et étranger même à
mes amis au point d'ignorer, s'il m'en reste
encore un seul.

- DEVS nobis haec OTIAFECIT.

Noer. Toutes les chiffres marginales renvoient à l'Histoire philosophique et politique des Etablissemens et du Commerce des Européens dans les deux Indes, à Amtterdam 1772 VI Tomes, gr. 8.

nachzuweisen? Ift eure Menschen veranunft fein unbestimmtes Organ, feine wach serne Rase, fein Wetterhahn, bem wenigstens der ein mal geschriebene und bis jest gebliebene Buchstabe eines heiligen Kanons vorzuziehen ist? Ist das berühmte Principium coincidentiae oppositorum euch ganzlich unbekannt? Der Geist ist es, der lebendig macht; der Buchstabe ift Fleisch und eure Worterbucher sind Peu!

Ihr fleinen Propheten von Bohmisch-Breda! Werverlangt von euch Brief
und Siegel, daß ihr euch um Nach welt und
Wahrheit nicht einen Pfifferlings
werth bekümmert, und daß die Mehrheit
der Stimmen und heller euer Berz und
höchstes Gut sep. Ihr sprecht: "Unsere Ba"ter lehrten den Schlendrian ihrer Zeit;
"und jucken die Ohren, die wir füheln
"mussen." Ihr heuchler! gebt ihr nicht
felbst Zeugniß, daß ihr Kinder send eurer Bater, und brecht den Stab über sie und euch
felbst! —

Gin Flugelmann feines Seculi, wie Saul — und ein ihm ahnliches Parterre, mogen fich immerhin mit dem Pupp penspiel eines todten Propheten und alten Weibes abspeifen laffen;

einem so kleinen Buchstaben, wie ich eine so neue Apologie, als meine, einzuben, ist, wahrlich! gar nicht euer 3, ihr großen Propheten 1 Bohmisch= Breda!

ONDIT, que Berlin se plait à être le Sin
IV. 76. ge de Paris, et selon un bel-esprit, strop frivo,,le, trop léger pour être politique et trop
indiscret, trop inscient pour être philosoVI 100. phe, c'est "Paris, qui sans connaitre

110. "Même les provinces, qu'il dedai,,Gne et époise, veut tout soumettre aux
,,opérations de ses calculateurs philosophi,,ques et politiques etc. etc.

Le même visionnaire de l'humanité préVI,158 tend, que "loin d'encourager les sujets, un
222, "gouvernement mal - instruit n'imagine que
"des projets, au fond desquels il se fixe,
"je ne sais quel esprit familier d'iniquité".

— Ensin dans le jargon figuré de mon OriIII 432, ginal, le Commerce est "un ressort qui, for"cé à réagir sur lui - même, et parvenu au
"point où finit son élasticité, se brise tout-

à dire: Pous devenir riche j'endureray tant de travail que mon corps en pourra porter; je me passeray aux plus petits despens qu'il me sera possible; de conscience j'en auray autant qu'un chien. Lequel dernier point s'accorde asserbien avec cet autre prouerbe: pour devenir bien tost riche, il faut tourner le dos a Dieu, Voy, L'introduction au Traité préparatif à l'Apologie pour Herodote — — par Henry Estiene L'an 1566. 8. Liv. I p. 41. — TAXY ANY OLOS MY Socrat, Histor, Eccles, Lib. III cap 13. de Jul.

,d - coup, et déchire la main, qui le com-

Sans connaître un seul de nos marchands, je conjecture, Monsieur, que la plupart sont plus idiots et plus malheureux que moi. On assure, que les meilleurs de leur espèce languissent en tout sens. Dans le cas d'une mortalité mercantile, qui sera le légataire universel de leurs comptoirs, et peut-être de leurs samilles?

Dans Rome payenne, où chacun prioit Dieu comme à Berlin, j'aurais aspiré au privilége de trois enfans. Je n'en ai maintenant que deux de trop, et je les ai déjà lègués à un compatriote, expatrié pour le germe de quelques talens supérieurs. Ainsi un Testament politique sera le dernier Chapitre de mon Roman philosophique ou plûtôt tragi-comique —

Foi de Pruffien! je rêve — Ce n'est que le crépuscule d'une aurore boréale, mes-fagère du Siecle d'or, où les Federics d'or désieront le numéraire de la plus brillante nuit d'hiver — —

"Un de ces vils et malheureux instrumens VI.186"
"de la supersition, qui remplissent leur vo"cation" et la volonté du maître — initié à
"l'art d'allier les extrêmes" — "despote et IV. 82.
"républicain" — sidele "au milieu, sans ou"blier ni la cave ni le grenier" — Après

1

avoir réuffi dans la connoissance des hommes. 96, il ne lui en coutera qu'un faut pour se mettre au fait des affaires; car c'étoit un génie universel. - Toutes ses opérations et lumineuses et prégnantes partiront d'un rien, même d'un rien chaotique; car c'étoit un génie créateur - Le Tant pis! des secretaires, commis et aides-de-camp fera toujours fon Tant mieux! et il employera le rebut du fens-commun et du bon-gout, comme l'Econome, l'engrais. Il en alembiquera un Alkahest pour le Salut du peuple, dont il centuplera les valeurs à la joie de son maître; car c'étoit un génie bienfaisant et honteux de faire l'Alchymie par les . V. 6. 7. dents d'autrui. - Il dédaignera ,, le Système

..destructeur" d'an Chevalier d'industrie : car la politique de sa Muse étoit épique et la refrain de ses vaudevilles philosophiques:

Non fumum -- fed ex fumo -- HORAT. Il osera arborer la Croix: car il étoit Fos, comme un Apôtre et le Symbole des Constantin et des Julien = +. L'Evangile sera cru et prôné, une seconde fois en Prusse; et chaque Prussien fera gloire d'être crédule à Tertul- l'Oracle du lieu commun: BEATI, MENDI-CI, QUONIAM, IPSORUM, EST. REGNYM. Marcio- COELORVM, qui faut mieux que la Monar-IV. Cap. chie des deux Prusses et tout le Monopole des

deux Indes. - - Enfin il parviendra à trom-

lianus adv.

nemLib. ₹4.

perle peuple et le maître; mais son nom sera loné et béni au-dessus du grand Financier au Sully. front négatif — — Malheur aux Pimentels de ces jours-la! Ils retourneront sur leurs mulets chargés de billon, et ils iront bâtir des Châteaux en Champagne et en Bourgogne l'envi du Prince des Poètes, qui crévera somme le vieillard de la montagne — —

Je me flatte, Monsieur, d'avoir répondu avec toute l'ingénuité, dont je suis capable, aux questions, que Vous avoz daigné me faire.

Vous serez aussi satisfait d'avoir trouvé que d'avoir cherché en Prusse un de ces "Sauva-VI.213. "ges du Nord, qui adorent le Ciel malgréson "front menaçant", et qui sont "passionnes pour leur patrie" malgré son climat, dur, exacteur, IV.104. violent et sourbe."

Permettez moi encore, Monsieur, de Vous souhaiter de tout mon coeur, un heureux retour à la Cour de notre salomon, qui après avoir désepéré de l'immortalité de Son ame, n'outrera pas le héroïsme de son renoncement désinteressé jusqu'à l'immortalité de Son nom TERRIBLE et glorieux. —

Mais non: la Posterité — ce n'est qu'un demain, frere cadet de la veille — — la Postérité se moquera d'un petit - maître apostrophique, qui s'arroge l'air d'historien inspiré et qui nous voudroit bien faire accroire

d'avoir été Secretaire, Commis et Aide - de-Camp aux gages de ses deux Fées de Philosophie et de Politique, ou d'avoir été temoin oculaire de la Création des deux Indes. de toutes les révolutions, qui y sont arrivées, et de tous les établissemens et bêtises faites par une poignée de héros de notre paroisse dans un monde plus vaste, plus merveilleux, plus riche, mais d'autant plus malheureux, que notre siecle Européen de Louis XIV - Quel monstre d'histoire, qui n'allégue qu'en passant deux ou trois autorités vagues pour faire avaler à la foi implicite des Lecteurs mille mensonges dorés, contes africains — — la Philosophie et la Politique du jour n'est qu'un enfant, il faut le renvoyer à l'abscé et au catéchisme. Si c'est un front de fer, il fant le faire rougir par la Critique du bourreau et du feu -

En dépit de la correspondance galante de Mrs. les beaux esprits et ragoutistes de l'Encyclopédie, tous les Esquimaux de la Prusse conjurent son salomon d'adopter au plûtôt la Compagnie de J. pour l'extirpation du Paganisme moderne, et de rétablir en Prusse le Christianisme par la mission de quelque EV. 80, "Boyle" pour le hien des fabriques et du Commerce du Royaume. Minuit va sonner; et j'ai l'honneur dêtre etc.

# Tableau de mes Finances,

pendant les 6 années,

que je suis établi dans ma Patrie après m'être engagé

au Bureau de la Direction Provinciale des Droits

du Roi

savoir depuis 1767 jusqu'à la fin de 1772.

### Recette

du 25. May 1767 à la fin de l'année 1772.

| Contract to the later of the la | and the state of the |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ecus gr.             |
| 1. en appointemens: 9 mois à 16 ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | us 144 ——            |
| 16 - 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320                  |
| 11 - 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 27 - 30 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 810                |
| depuis Sept. jusqu'à la fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THOISE               |
| de Décemb. 1772 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 100                |
| endant let her des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| the same of the sa | 1649 — —             |
| 2. en gratifications : l'une de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 — —               |
| 2. en gratifications: l'une de l'autre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second second    |
| l'autre de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 — —<br>15 — —     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 — —<br>15 — —     |

### Observations.

Le total de cette recette comprend une nonvaleur de plus de 20 Ecus, causée par le payement du Service depuis le 1. Juin 1769.

J'ai dépensé plus de 60 Ecus en outils pour mon employ; je veux dire, en Dictionnaires françois, sans avoir eu assez de loisir pour en faire quelque étude.

## Dépense

| de l'anné | e 1767 (           | à cor     | npte | er d | lu o        | nois d       | e M     | ai ) |
|-----------|--------------------|-----------|------|------|-------------|--------------|---------|------|
|           |                    |           |      |      |             | 341.         | 60      | _    |
| _         | 1768               | • •       | •    | ٠    | •           | <b>5</b> 85, | 30      | -    |
|           | . 1769             | ٠,        | ,    | ٠    | . •         | <b>560.</b>  | 30      |      |
| _         | 1770,              | • .       | •    | •    | ٠           | 1589         | 30      |      |
|           | 1771               |           |      |      |             |              |         |      |
|           | 1772               |           |      |      |             |              |         |      |
|           | Total              | de ma     | déj  | pen  | ſе          | 5472.        | 60      | _    |
| Observ    | ations si          | ır le     | bila | n d  | le <b>s</b> | a deri       | i è r e | 2    |
| ,         | _                  | ann       |      |      |             | •            |         | •    |
| rai ache  | té <b>en 1</b> 7   | <br>70 ui | ne r | nail | lon-        | ì            | ٠       |      |
| nette p   | our .              | • •       |      | •    | • • .       | 1000 F       | Ccus.   | ,    |
| Pour fup  |                    |           |      |      |             |              |         |      |
| recouv    |                    |           |      | -    |             |              |         |      |
| apparte   |                    |           |      | •    |             |              |         |      |
|           | iėn <b>é à m</b> o |           |      |      | •           | 400          | -       |      |
| J'ai empl |                    |           |      | _    |             | .•           |         |      |
| cessaire  | -                  | _         |      |      |             | 600          |         |      |
| Done la   | valeur d           | le ma     | mai  | fon  | =           | 2000         | Ecus    |      |
| est comp  |                    |           |      |      |             |              |         |      |
|           | de l'ann           |           |      |      |             |              |         |      |
| e hatême  |                    |           |      |      |             | -            | _       | -    |

Celle de l'année dernière a été groffie par le batème d'une fille, trop jolie à mes yeux pour m'en faire rougir, et par l'enterrement de la grand-mère de mes deux enfans, que j'idolatre avec toute la naïvet é d'un Père naturel.

### Balance.

| Total | de ma | a dép <b>e</b> nfe | ede 6 | anné <b>es</b> | 5472. | 60 | _ |
|-------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|----|---|
|       |       | recette            |       |                | 1689  |    |   |
| • •   | E     | cédent             | de ma | dépense        | 3783  | 60 | _ |

### Obfervation.

Mes dettes passives consistent en 6663 Ecus, hypothéqués sur ma maison et dans un compte courant de 50 — environ, que je dois à un Libraire d'ici.

Total de mes dettes = 7163 Ecus

### Conclusion.

Donc j'ai consumé au service du Roi tout mon bien paternel, y compris mes yeux et ma santé, et je suis endetté de plus de 700 Ecus.

Depuis mon établissement, ma famille a augmenté de 3 à 7 têtes, et la cherté des denrées et du Bois hausse de pair.

Me voici réduit ou à la diète maigre du fage Epicure, ou à la philosophie et politique DU BON DIEU de Sans Soucy!

Dans un âge, qui répond à l'année con-XLIII, fulaire des Romains, je balance sur cette alternative, comme le héros apprentif à l'Y de sa carrière.

Mien - man - hoam.

Ex - Mandarin.

# S A L O M O N. Prov. XXV. 2.

- la gloire des rois est de sonder les affaires,

#### Encare

deux

# Lettres perdues!!!

Sofia in Plauti Amphitruone Act. 1. Sc. 1.

\_ \_ Formido male

Ne ego hic nomen commutem meum et QUIN-TUS fiam - S'il arrive que je périsse, que je périsse!

Esther IV. 16.

Mon Mécène, je suis le Davus de Votre ami Horace

— — amicum

Mancipium DOMINO, et frugi quod fit fatis, hoc est

Ut vitale putes — Lib. II. Serm. VII. Mais je ferai aussi heureux que le plus méchant Auteur d'une Ode au Roi, si vous jugez, mon Mécène, la brochure cy-jointe digne d'un vu bon à la Malherbe, je veux dire, digne de parvenir a la garderobe d'AUGUSTE.

J'attends, mon Mécène, Vos ordres pour faire ou bruler ou nager ou enterrer de mon mieux toutes les autres copies, Adressez seulement Votre brevet au Mage du Nord, domicilié à Königsberg en Prusse sur le vieux canal No. 758.

MDCCLXXIII. Pierre és liens ou le premier du mois de ma naissance pour une vie si famelique, si ennuyeuse, si épuisée, qu'il vaudroit mieux être escalpé, fricasse etc. etc.

#### II.

Ah! mon Mécène! Deux mots sont sapienti sat; et je les ai attendus durant le Siècele d'une Quarantaine. Répondez au Sauvage du Nord, ou il mettra le seu à tous vos chefsdoeuvre de Tactique, comme un autre Archimede,

γ και COKPATHC τα φεύγανα υποτίθησι. Mnefilochus.

DIXI.

# IE HEXE

# KADMONBOR.

TVLLIVS CICERO PRO M. COELIO.

### S. XIV.

uis mihi ab inferis excitandus est, ex barntis illis, non hac barbula, qua ISTA
electatur, sed illa horrida, quam in statuis
ntiquis et imaginibus videmus, qui obiuret mulierem et pro me loquatur, ne ISTA
ibi forte succenseat. Existat igitur ex HAC
PSA FAMILIA aliquis, ac potissimum
OECVSILLE; minime enim dolorem
piet, qui ISTAM non videbit.

lin, Geschrieben in der jungen Fustnacht
MDCCLXXIII.

### Beise Frau!

Unmaßgeblich sind Sie jene rüstige Halfte, welche in dem, durch einen Ihrer Mephi=stophilen\*) mir zu Handen gekommenen, Zweisse das Wort führt. Ben dem ersten Ausbruche Ihrer Anrede, Madam, war mir nicht anders zu Muthe, als wenn ich die leibshafte Gemahlin des im anmuthigen Thale Gut weiland berühmten Emirs vor mir sahe. Aber die Staatslist und der Einfluß Ihrer Eingebungen auf denjenigen Briesstelsler oder Concipienten, den Sie so oft Ihr liebes Herz! nennen, wurde mir in der Folge so augenscheinlich, daß ich bewogen

<sup>\*)</sup> Siehe Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand et horrible Enchanteur, avec sa mort espouventable. Dernière Edition, à Rouen 1662.12.

worden bin, weise Frau! Sie zur Unterhander lerin unserer kleinen Geschäfte zu machen, in der guten Zuversicht, solche durch Ihre Vermittelung am glücklichsten endigen zu können, um so mehr, da ich theils aus Mangel eines Musei Sinici nicht füglich im Stanzbe bin, mich in einen förmlichen Briefwechsel mit den Mandarinen der Mitternacht einzuslassen, theils über die Etiquette im Hanzbel und Wandel mit chinesischen Schriftselzlern in Ludovici Raufmanns Lexiko ganz und gar kein Licht finden kann.

Mein weltbekannter Gifer fur bas Auf= kommen der neuen Litteratur und besonders ber deutschen Buchhandlung, nebst zufälligen Aussichten , durch einen treuberzigen Enthufiaften in einer der auffersten Russischen Provingen , manchen Stucken biefigen Berlages, welche nicht nur den Labyrinthen und Schaubuhnen jener Zeit an Klaftermaag und Centnergewichte, fondern auch dem berricbenben Geschmack des Jahrhunderts an Kleinig= keiten und Poffen, die aus Sand in Sand geben, viel gelesen, wenig gekauft u. f. w. werben, Trot bieten, einen Ausweg nach Veking zu verschaffen, macht mich vorzuglich aufmerkfam, bem venerablen Mien-Man = hoam von ber guten Begegnung ber europaischen Berleger gegen Schriftsteller aller Mationen und Religionen die edelsten Borurtheile benzubringen, um ibm einigen Un1 geben, damit ben seiner, der himmet je nur! glücklichen heimkunft am ho-Mitternacht, zum Vortheile meines Naund einer etwanigen Grundlegung zu deutschen Bücherverkehr daselbst, wuchern nnen.

ohne also die geringsten Ansprüche auf sein ingebotenes, aber für den Geschmack und ont unsere Jahrhunderts gar zu winzis Manuscript zu machen, habe die Ehre, me, die von mir verlangte Assignation i baares pretium sub sea conditione, sid post ea \*) — wie sich ein Landsunsers seligen M. Ed lius ben einer ben Gelegenheit ausdrückte, gehorsamst ersenden.

der Ueberbringer bes gegenwartigen, weisau! ist ein würdiger Gegenstand Ihrertzen Kunst und Bekanntschaft. Es ist listlische Schatten bes Herrn Mastebaten bes Herrn Mastebaten bes Herrn Mastebaten bes Herrn Welcher hrer damonischen Vertraulichkeit durch reichung des ersten Theils seiner Lebenssiens und Leidensgeschichte bestens emsnwird. Ohngeachtet der milden Bensteuer soefrathischen, plaplatonischen, horratiat und anagreontinischen Freunde, muß ich e gegenwärtig blutsauer werden lassen,

the Ciceronem pro Archia S. X.

für das Schickal feiner zurück gebliebenen Familie, als ein irdischer Pflegvater, zu sorgen,
um selbige die feits des Styr so glücklich zu machen, als die nunmehr verklarte Wilhel mine und ihre kleine Charlotte,
durch einen zu frühzeitigen Marthrertod meiner leidigen Erfindungskraft auf D. Stauzens und seines Schwagers Rechnung, schon

jenfeits bes Styr geworden find.

Meine Denkungsart, Madam, ift von bem unbescheidenen Worwiße jenes Propheten \*) weit entfernt, in Ihre Familien gebeimniffe eindringen zu wollen, um etwa aus bem Grunde zu wissen, ob ber Mandarin ber Mitternacht Ihr wirklicher Gemahl und ber wie vielste er fen. Ich bin eben so menig willens, mein heiliges Umt ber Soluffel, das ich über alle deutsche Schriftfteller rabmlichft verwalte, an einem irren-Den Confucianer zu migbrauchen. Wenn er aber unserm gangen Spnedrio der neuen und beutschen Litteratur nicht glauben will: fo wird er doch wenigstens, weise Frau! Ihren relisaischen Gast boren, der durch eben die Mennungen, die bier im Chorhemde geben, bort um feinen fablen Mantel und Rragen gefom= men ist. Ihnen ins Ohr gesagt, der Geist Der Lügen und Werfolgung berrichen in un-

<sup>\*) 306.</sup> IV. 18.

ferm Luftkeise und bis auf das Datum meisnes Sendschreibens noch eben so unsichtbar und wäterisch als jemals und irgendwo, und die frostigen Wörterbucher, aus denen man die Sprache unsers neuen Glaubens ersternen soll, sind im rechten Ernst nichts als Sammlungen der lustigsten Wortspiele

Thun Sie also, weise Frau! ein Werk ber Liebe an unferm zwepaugigen Frembling, beffen Myopie eben darin besteht, daß er sich für scharfsichtiger als andere Weltburger halt. - Brauchen Sie alle Gewalt Ihrer Beredfam-' feit, welche jeden Martyrer Ihrer beitern blauen Augen, wie ein offener Simmel, ent= aucht - ia wenden Gie alle Starfe Ihres amazonischen Geistes, gleich jener gesegneten gael \*) dazu an, fich feiner Bijoux indiscrets zu bemachtigen - und diese orphi= fden ober or difden Eper, wie Scorpionen und Bafilisten, unter Ihre Berfe zu treten ; falls Ibr liebes Berg nicht das leid erle= ben fou, feine mitrologische Ginfalle und 3mei= fel, gleich den Kolianten jener Zeit und alter Mode, in Schweinsleder mit filbernen Claufuren - fatt ber Manichetten! - gebunden zu feben. -

Das bisher noch unergründete Gebeimniß in dem Leben und Meynungen

<sup>\*)</sup> Judic, V. 24.

### Beise Frau!

Unmaßgeblich sind Sie jene rustige Salfte, welche in dem, durch einen Ihrer Mephi=
stophilen \*) mir zu Handen gekommenen,
Zweisse das Wort führt. Ben dem ersten Ausbruche Ihrer Anrede, Madam, war mir nicht anders zu Muthe, als wenn ich die leibhafte Gemahlin des im anmuthigen Thale Gut weiland berühmten Emirs vor mir sabe. Aber die Staatslist und der Einfluß Ihrer Eingebungen auf denjenigen Briefsteller oder Concipienten, den Sie so oft Ihr liebes Herz! nennen, wurde mir in der Folge so augenscheinlich, daß ich bewogen

<sup>•)</sup> Siehe Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fauste, grand et horrible Enchanteur, avec sa mort espouventable. Dernière Edition, à Rouen 1662.12.

worden bin, weise Frau! Sie zur Unterhandslerin unserer fleinen Geschäfte zu machen, in
der guten Zuversicht, solche durch Ihre Versmittelung am glücklichsten endigen zu können, um so mehr, da ich theils aus Mangel eines Musei Siniei nicht füglich im Stande bin, mich in einen formlichen Brieswechsel
mit den Mandarinen der Mitternacht einzulassen, theils über die Etiquette im Handel und Wandel mit chinesischen Schriftsellern in Ludovici Kaufmanns Lexiko
ganz und gar kein Licht sinden kann.

Mein weltbekannter Gifer fur das Auf= kommen der neuen Litteratur und besonders ber beutschen Buchhandlung, nebst zufälligen Aussichten , burch einen treuberzigen Enthufigften in einer ber auffersten Ruffischen Provingen , manchen Stucken hiefigen Verlages, welche nicht nur den Labyrinthen und Schaububnen jener Zeit an Klaftermaag und Centnergewichte, fondern auch dem herrschen= ben Geschmack des Jahrhunderts an Rleinig= feiten und Poffen, die aus Sand in Sand geben, viel gelefen, wenig gekauft u. f. w. werben , Trot bieten , einen Ausweg nach Peking zu verschaffen, macht mich vorzüglich aufmertfam, bem venerablen Mien-Man = Soam von ber guten Begegnung ber europaischen Berleger gegen Schriftsteller aller Mationen und Religionen die ebelften Borurtheile benzubringen, um ibm einigen Un-

# Weise Frau!

Unmaßgeblich find Sie jene rustige Halfte, welche in dem, durch einen Ihrer Mephi= stophilen\*) mir zu Handen gekommenen, 3 weifse das Wort führt. Ben dem ersten Ausbruche Ihrer Anrede, Madam, war mir nicht anders zu Muthe, als wenn ich die leibshafte Gemahlin des im anmuthigen Thale Gut weiland berühmten Emirs vor mir sahe. Aber die Staatslist und der Einsluß Ihrer Eingebungen auf denjenigen Briesstelsler oder Concipienten, den Sie so oft Ihr liebes Herz! nennen, wurde mir in der Folge so augenscheinlich, daß ich bewogen

<sup>\*)</sup> Siehe Histoire prodigieuse et lamentable de Jean Fausie, grand et horrible Enchanteur, avec sa mort espouventable. Dernière Edition, à Rouen 1662.12.

worden bin, weise Frau! Sie zur Unterhandslerin unserer kleinen Geschäfte zu machen, in
der guten Zuversicht, solche durch Ihre Bersmittelung am glücklichsten endigen zu konnen, um so mehr, da ich theils aus Mansgel eines Musei Sinici nicht füglich im Stansde bein, mich in einen formlichen Briefwechsel mit den Mandarinen der Mitternacht einzuslassen, theils über die Etiquette im Hansdel und Wandel mit chinesischen Schriftstelsern in Ludovici Kausmanns Lexiko

gang und gar fein Licht finden fann.

Mein weltbefannter Gifer fur bas Muf= Fommen ber neuen Litteratur und besonders ber beutiden Buchbandlung, nebit gufalligen Musfichten , burch einen treuberzigen Enthufiaften in einer der aufferften Ruffischen Provingen , manchen Studen biefigen Berlages, melche nicht nur ben Labprintben und Schaubuhnen jener Beit an Klaftermaaß und Centnergewichte , fondern auch dem herrschenben Gefchmack bes Sabrhunderts an Rleinig= feiten und Poffen, die aus Sand in Sand geben , viel gelefen , wenig gefauft u. f. w. werben , Erot bieten , einen Ausweg nach Pefing zu verschaffen, macht mich vorzuglich aufmertfam, bem venerablen Dien= Man - hoam von ber guten Begegnung ber europaischen Verleger gegen Schriftsteller aller Mationen und Religionen Die ebelften Borurtheile bengubringen, um ibm einigen Unferm Luftkreise und bis auf bas Datum meisnes Sendschreibens noch eben so unsichtbar und wüterisch als jemals und irgendwo, und die frostigen Wörterbücher, aus benen man die Sprache unsers neuen Glaubens ersternen soll, sind im rechten Ernst nichts als Sammlungen der lustigsten Wortspiele

Thun Sie also, weise Krau! ein Werk ber Liebe an unserm zwepäugigen Frembling, beffen Mvovie eben darin besteht, bag er sich für icharffichtiger als andere Weltburger halt. - Brauchen Sie alle Gewalt Ihrer Beredfamfeit, welche jeden Martyrer Ihrer beitern blauen Mugent, wie ein offener Simmel, ent= zuckt - ia wenden Sie alle Starke Ihres amazonischen Geistes, gleich jener gesegneten, gael \*) dazu an, fich feiner Bijoux indiscrets zu bemachtigen - und diese orphi= fden ober ordisch en Eper, wie Scorpionen und Bafilisten, unter Ihre Berfe zu treten ; falls Ibr liebes Berg nicht das leid erleben foll, feine mitrologische Ginfalle und 3mei= fel, gleich den Kolianten jener Zeit und alter Mode, in Schweinsleder mit silbernen Claufuren - - fiatt ber Manfchetten! - gebunden zu feben. - -

Das bisher noch unergründete Gebeimniß in dem Leben und Meynungen

<sup>\*)</sup> Judic, V. 24.

unsers Kirchenhelben und meine statistische Absicht, sein historiograph zu seyn, wird Ihrem Wahrsagergeist, der gewiß nicht zum leichtsinnigen Geschlecht unserer heutigen Feen
gehort, kaum entwischen. In der That such
ich, Madam, mich um den Bau des Neuen Ferusalems, gleich einem andern Nehem i a, verdient zu machen, und lebe der
guten Zuversicht, durch das in meinem Buchlein verborge ne Manna mehr Seelen
beiderlep Geschlechts zu erobern, als die ganze
Legion unserer SI! und SI! mit alem
ihrem groben und kleinen Geschüße.

Die stattlichsten Saulen unserer salomonischen Halle werden in den Sebalbischen Legenden mehr Erbauung und Seesenweide finden, als im ganzen Buche Ruth oder in jener Chronique scandaleuse, wo es unter andern Ungezogenheiten und noch gröbern Unwahrscheinlichkeiten heißt: "Und der König "und Haman saßen und soffen;\*) aber die "Stadt Susan ward irre."

Ja,

<sup>\*)</sup> Rach bem Grunbterte, wie mich mein wigiger und gelehrter, aber leiber ! nunmehro in legten Zugen tiegender Freund , herr Kandidat Con rad Photorinus versichert , bessen Leben und Meynungen ich nachstens bem Publifo mitzutheiten gebente.

Ja, selbst bie Pforten ber Unterwelt, Madam, werden den historischen Glausten an dieses Meisterstück einer pragmatischen Geschichte nicht überwältigen können; sobald nur erst unser deutsche Strabo, wie ich won seinem Amtdeifer für jede gute Sache mir schmeicheln darf, in seinen woch entelichen Nachrichten von neuen Landarten, geographischen, statistischen und historischen Büchern unsern Magister Sebaldus Notheanter ein Ehrenpläschen einraumen wird.

Nehmen Sie ja, weise Frau! ben Durchsblatterung bes sauber gedruckten und mit Ruspferstichen von D. E. gezierten Buche, tes S. 117. eingelegten Papierchens wahr; denn das ist! im eigentlichen Kirchenverstande — meine obenerwähnte Assignation, zwar nicht in vergänglichen Friedrichdor, oder Ausgustdor, oder Bahamdor, sondern in weit köstlichern Floccin aucipilinihilisdoren boren\*) ausgestellt, deren Gold ich selbst im Feuer geglüht, im Feuer abgekühlt, und aus Sand, Salz und Asche laboriet habe,

<sup>\*)</sup> Siehe über biese seltenen Schauftude Will. Shenstone's Works Vol. U. pag. 155, Lond.

<sup>4.</sup> 

— — quale non perfectius Meae laborarint manus \*)

- aber zu einer unglucklichen Stunde fur meinen Metatarfum -

Benm Leben und Barte bes beili= gen Gebalbus! ich rieche faule Ri= fche, \*\*) und der gange Sandel geht nicht richtig zu - UrploBlich verwandelt fich ia mein Brief in ein Gelbftgefprach, und Sie, weife Frau! in eine boppelgefichti= ge Alecto, gufammen geantliget mit einem junonischen Ralbsauge und einem triefenden Raug = Meuglein! - Ben meinem brenfachen Rubm, ben ich babe im Dercur, Apoll und dem Genio Seculi, Gie find nichts als eine alte vermaledente Sere, ohne daß ich noch nothig babe, mich um bas Wahrzeichen Ihres Metatarfi zu befummern. Ihr Mien = Man = Soam moge am lichten boben Galgen feiner Urgroßvas ter fammt meinen brepfig Ribilidoren, wie jener Schuler feines Meifters, fich felbft aufhangen! - Um ber Frengebigfeit jenes Ronigs zu Gerar \*\*\*) gegen alte Bigeune=

<sup>\*)</sup> Horat. Epod. 5.

\*\*) — turpiter atrum

Definat in pifcem mulier formola superne.
Honar ad Pison.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Buch Mof. XX, 16.

rinnen und Beutelschneiberinnen nichts nachjugeben, affignire ich ihnen tausend —
jur Decke! Zur Decke Ihrer verwünschten Augen, die mir schrecklicher sind, als der kalte Brand, vor dem der himmel meinen Metatarsum in Gnaden bewahren wolle! Amen! Amen!

# M. TVLLIVS CICERO PRO M. COELIO,

S. III.

Aliud est maledicere, aliud accusare — Maledictio nihil habet propositi praeter contumeliam, quae, si petulantius jactata, conuicium; si facetius, urbanitas nominatur.

### CHRISTIANI ZACCHAEI TELONARCHAE

### **TTPOAELOMENA**

über die neueste

Auslegung der ältesten Urkunde

menschlichen Geschlechts.

In zwenen Antwortschreiben

APOLLONIUM PHILOSOPHUM.

ERGO vbi commota feruet plebecula bile, Fert animus calidae fecille filentia turbao Maiestate manus — — —

PERSIUS. Sat. IV.

MDCCLXXIV.

5, 103, T. 113 fraing A 201 M.

•

## Erftes Antwortschreiben.

Sie wissen, theuerster Apolloni! daß ich noch denselben Charfreytag, da ich das neue Buch aus den Handen des freundschaftlichen Verlegers empfing, selbiges durchgelaufen habe, weil ich nicht eher ruhen konnte — und sobald Sie es mir gestern zurück schieten, lief ich damit zu meinem Beichtvater, um seine Neugierde auch zu befriedigen; daher bin ich noch nicht im Stande, ohne eine genauere Vergleichung, Ihr bengelegtes Skelett zu versstehen und zu beurtheilen. Mein Begriff von der Haupt = Absicht unsers Autors, aus den bloßen Spuren meines Gedachtnisses, läuft auf folgende Cardinaspunkte heraus:

I. Die mosaische Schöpfungeges schichte kommt nicht von Mose se- fondern von den Batern ober Urahnen bes menschlis

den Stammbaumes. — Dieß achte Alterthum allein, macht fie und zwar ehrwurdig; aber verrath zugleich die mahre Rindheit unfers Geschlechts.

- II. Diese ORIGINES sind fein Ges
  dicht; noch morgenlandische Allegorie; am wenigsten as
  gnptische Hieroglophe: sons
  den eine historische Urtuns
  de, im allereigentlichsten
  Berstande ein Familiens
  stück zuverläßiger, als irs
  gend ein Phanomenon der
  Natur oder das gemeinste
  physikalische Experiment. —
- III. Das aus diefer Wiege unfers Geschlechts zurückgeworfene licht flart die heilige Nacht
  in den Fragmenten und Trümmern aller Traditionen auf.

   Aus diefen genetischen
  Elementen göttlicher Archaologie \*) find sammtliche sozzie
  re zieges, \*\*) jenes matte und durf-

<sup>\*) 5.66.</sup> V. 12 τὰ ςοιχεῖα τῆς ἀςχῆς τῶν λόγων τε ΘΕΟΥ --

<sup>\*\*)</sup> Galat. VI. 3. 9.

tiae Studwerf in ben morgenlanbifden Theologien, Domerifchen Mythologien, und ben neuesten rothwelfchen Systemes de la Nature entsprungen. aleichwie nach Buffons Rof= mogonie unfer ganges Planeten = Syftem nichts als ein In= tegral Bruch \*) bor lieben Sonne ift. - In eben Diefer CHARTA MAGNA liegt auch febr mabricheinlich der jurei= dende Grund von der bisber forunerflarlichen Odei= dung ober Befte zwischen wilden und fultivirten Bolfern.

IV. Um ber alteften Urfunde bes menschlichen Geschlechts, beten Inhalt unsern findischen Griechen am allerwenigften

\* (C. \*)

... Der Berausgeber.

Dergeben Sie einer unplatonischen Feber biefen kleinen anti-geometrischen Wechsels
balg, ber mit Fleiß vielleicht fo monftros ausfeben foll, als bie baburch bezeichnete Theose
rie. Der Berfasser.

Siehe meine Unmerfung.

argerlich und anftogig febn burfte, um, fage ich, biefer Urfunde ibren naturlichen . einfaltigen, überichwenglich fruchtbaren Ginn, nach aller Lange und Breite bes Buchfta= bens, wieder berguftellen, mar es unumganglich, alle Dauern und Reftungswerfe ber neueften Scholaftifer und Aberroiften, (beren Morbae= frichte und beillofes Berbalt= niß zu ihrem Bater Uriftoteles jum beffen Beweise und Benfviele bes gegenwartigen Ralls bienen fann) niebergureiffen, in die Luft gu fprengen, und über ben Saufen au blasen u. f. w. IN MAGNIS VOLVISSE SAT EST.

 eines gebratenen Saafen; baß ich mich faum entbrechen fonnen, jenem zwar lüsternen und betrogenen, aber daben gottesfürchtigen Erzvater nachzurufen: "Siebe,
"ber Geruch meines Sohnes ist
"wie ein Geruch des Feldes, das
"ber Serr gesegnet hat — Ver"flucht sen, wer Dir flucht; ge"segnet seh, wer-Dich segnet!"

Dier haben Sie zugleich, theuerster Apolkni! bie Punktation einiger Bogen, die ich
mir vorgenommen, Ihrer Censur, als einem
Judici competenti des Schonen und Erhabenen, wie ich bereits vorläusig an den Autor geschrieben, zu unterwerfen. Ihr Imprimatur wird unsern Freund, den Buchbrucker in M — — sowohl zum
Berlage bewegen, als zur politischen Klugheit, keinen Schriftseller nach dem ActienEpstem zu beurtheilen —

Wor der hand kommt mir das Autors verdienst unsers Landsmanns so entschieden vor, daß er sich von seinem velo veli DE:, \*)

<sup>\*)</sup> Unter biefem Titel hat Don Anton Paul de Gallois eine Inschrift auf eine Reliquie bes Klofters zu U. L. F. von Bonne Nouvelle zu Kouen verfaßt S. Testies gelehrte Gezfaichte ber Congregation von S. Maur, Band 1. p. 244.

wie man bereits das enthüllte Hexemeron genannt haben soll, mit Ehre ausruhen kann. Ich werde noch zeitig genug kommen, wenn die Ingenia praecocia unsers kritischen, phis losophischen und politischen Jahrhunderts ihr Pulver und Bley, von dessen Worrath sich ein ziemlich genauer Ueberschlag vielleicht maschen läßt, ein wenig werden verschössen has ben.

Daß aber die Sorbonne U. L. F. einem römisch = apostolisch = katholischen Retzer und Rrypto = Jesuiten , eine Macht des Hauptes und die Stätte einer Profession ertheist hat — und daß er in der alten Apologie des eleuthes roteichopoetischen Geheimnissed und dem neuessten Semilibello famoso, dessen ganzer theoslogisch = historisch = antiquarischer Wust in verbis tralatitiis praetereaque Nihil besteht, auf Einsichten in der Disciplina arcana des Heidenthums Ansprüche machen, und unserer römisch = apostolisch = katholischen Mutterkirche tacire die Ammenmisch der Augsburgischen Confession vorziehen darf; alles dieß sticht mir in meinen Nieren —

Vae! meum cili bile tumet iecur. Hora

Feruens difficili bile tumet iecur. Horat, I. Od. 13.

Was weiß ich, ob ber erstorbene. Schlauch meines Vteri zu Zwillingen Raum und Kraft haben wird; doch biese Gewissenstrage gehört für keinen Cokpathn mainome-

non. sondern maieromenon. — A. A. E. den 7. April, 1774.

Unmerkung bes Herausgebers zum Besten bes Verfassers in desselben eigenen besondern Mundart.

De ift eben zu unsern Zeiten nichts seltenes, daß ein Schriftseller weder sich selbst noch seisne Materie versteht; es ist aber eine hochst lächerliche Schwachheit sich aus Sunden, die gang und gabe sind, ein Sewissen zu machen. ") Mein herr Berleger mag so sauer dazu sehen, als er wolle; so habe ich diese handschrift nicht der Kunden und Käuser wegen herausgezgeben, sonst ich gewiß nicht ermangelt haben wärde, in einer Vorre de theils meine Rechte, theils meine Absichten, als herausgeber, theils meine Bewegursachen zu erläutern, warum ich die thörichtste, schwächste und une edelste Hälfte des ganzen Brieswechsels zur össentlichen Bekanntmachung vorgezogen. —

<sup>&</sup>quot;) — — pudor, inquit, te malus angit,
Infanos qui inter vereare infanus baberi,
Stertinius, Sapientum octavus
in Hor. II. Sat, 3.

Deiner Blobigfeit aufzuhelfen , lieber Chrie ffian Bacchae! bin ich ber Berausgeber biefer Confultationum cum Apollonio Philosopho ate worden ; beun bu haft ben weitem nicht die Red. lichfeit jenes irrenben Stallmeiffere erreicht. ber fich fo oft und fo fcon mit einem : Gott berfiebt mich ! ju beruhigen mußte, ohne fich barum ju befummern , bon feines Befferen berftanben ju werben. Ift nicht diefe Deine Berlegenheit ber Stolt eines 3werges, ber barum forgt feiner Statur Die gange einer Elle anfegen gu tonnen, um wegen feiner Spannenfurge nicht überfeben gu merben und fur eine volle Berfon ber refpectiven Gefellichaft ju gelten ? - Dit. ten unter einem fcbriftftellerifchen Beichlecht. (bas gange Bande voll unnuber Borte über Gegenftande fcbreibt

> - - qualia demens Aegyptus portenta colat -

und gange Poffillen über locos communes, Capitel und Mahrchen, von benen man auch ausrufen mochte:

O fanctas genteis! quibus haec nascuntur in hortis)

wird Dir angst und bange, daß Deine Lefer an einem Integral bruch ersticken werden, und schaffst mit Furcht und Zittern ein einziges enwagerir, ohne davon Nechenschaft geben zu konnen. Ben jenem unserer Freundschaft beikigen Abend, da wir mit einander Bruderschaft traufen, (wahrlich! eine Schwachheit, die wir für blutwenige Menschen in unserm Leben begangen haben), Du bist ein einfaltiger Tropf, an dem ich leibhaftig die Wahrsagung erfüllt sehe:

Ludentis speciem dabit et torquebitur — — ber fich schämt und gramt, daß der Nachdruck und Umfang seiner Wortspiele nicht von jedem Lesez gefaßt wird, und der dennoch als ein Reingläubiger vor der Tiese eines speciosi vo-cabuli finst und mit der Willion gemeiner Schriststeller, die nicht verstehen, was sie sagen voer was sie seine, in gleicher Berdammnis ist. Freglich ist ein Integralbruch sus hybrida — aut si mauis, animal ex hirco et ove natum, aus der gemeinen und höheren Grössenlehre usammengeset; aber gar keine unglücksliche Gleichung für die ganze Formel Deiner concentrirten Begriffe.

Ein Bruch bezieht fich auf ein wirkliches Ganje, das entweder eine phyfische oder symboltsche Einheit ift. Alle mathematische Größen hingegen höherer Ordnung sind metaphyfisch und i dealisch. Das Integral einer solchen en dlichen und veränderlichen Größe ift die Summe ihrer unendlich kleinen Elemente, welche Differentiale heisen. Nach Buffons Theorie ift nichts als Sonne in unferm gangen Planeten. Spftem, für deffen homogeneität er einen gar wißigen Beweis erfunden. Dem Pro- und Epipheten zufolge fann unfere duntle Erbe und ihr wandelbarer Mond mit allem Recht und Fug zu jener selbsiständigen Urquelle des Lichtes sagen: "Wir sind beis "nes Geschlechts."

Auf ahnliche Art find alle menschliche Erabitionen, ben indiciis recentibus erwähnter Hypothese zusolge, gleichsam ausgelösichte Bruchtheile einer einzigen hypostatischen lebenden Urfunde; aber, für sich selbst betrachtet, aus bem Aggregat unendlich kleiner Differential-Elemente zu der endlichen und veränderlichen Größe, Würde und Ordnung ihres Integrals erwachsen.

Ohne annoch diese apokalpptische Genesin, wo die Sonne, vermittelst eines Schwanzsterns, in einige Bruchtheile gesprengt wird, mit dem apokryphischen Exodo der Offenbarung gegen-wärtig zu vergleichen, woselbst ein Schwanz das Drittel der Sterne nach sich zieht, bleibt wenigstens für das Integral des ganzen Planeten, und Tradition, Systems nichts als ein Caput mortuum einiger Bruchtheile übrig.

Nachdem ich Deinen Wechselbalg, lieber Christian Bacchae! ju Deiner Freude, und Rube

aid Ehre legitimirt habe, nehme ich, wie Samlet bon bem Gefpenfte feines Baters, Abfchieb.

Well faid, old mole! canft work i' the ground fo faft,

Á worthy pioneer! '- -

# Zweites Antwortschreiben.

Erlauben Sie mir, theuerster Apolloni, mit ber aufrichtigsten Berficherung anzufan= gen und fortzufahren , daß ich der freundschaft= lichen Mittheilung Ihrer Gedanken unendlich viel zur Entwickelung meiner impliciten Beariffe und Ideen zu verdanken habe — Go wahr ift es, baß Gprache und Schrift bie unumganglichsten Organa und Bedinguns gen alles menschlichen Unterrichts find, wesent= licher und absoluter wie bas Licht zum Geben und ber Schall jum Boren. - Ben jenen Gefinnungen meiner Erfenntlichkeit werben Sie auch gegenwartiger katanthropischen Antwort feinen Tuck bes Bergens guschreiben, noch wie ber Apostel über ben Zauberer zu Samaria ausrufen : "Ich febe, daß du bist "voller bitterer Galle und verknupft mit "Ungerechtigfeit."

Wenn bes Berfassers Thema barauf hins ausginge, bas Ens Entium zum Archiens

Samanns Schriften IV. Ab.

enclopabiften ober nan (wie ifin Girach XLIII. 20. furt und gut genannt haben foul) mit einer fiebenfachen Glote - zu machen : fo weiß ich bennoch nicht, ob ich ber Palingenefie einer vergrabenen Urfunde mehr Glauben benmeffen murbe. als Bernunftgrunden und biblifden Spruchen - bie freplich in Unfebung bes willführlichen Digbrauchs fich einander nichts porzuwerfen baben. Bielleicht murbe ich ienen Stelftein in Thefauro Brandenburgico mit einem Jupiter, welcher einen philosophischen Mantel tragt, (wie Beger zeigt und ich nur noch gestern Abend gelesen babe) einer verschimmelten Urfunde porgies ben , die bas Ens Entium gum erften offentlichen Lehrer bes menschlichen Geschlechts in ber Encyclopadie individualifirte.

So febr mir auch an bem Thema des Werfassers und der Haupt frage: "ob der Autor im Grunde Recht oder Unrecht habe?" gelegen seyn mag: so will ich mich gegenwärtig bloß auf die zwey mir gegebenen Punkte, nemlich

1) "Des Sinns jener altesten vers menntlichen Urfunde und

2) "Des vermenntlichen Beweise & davon aus der Uebereinstimmung bes ganzen uns bekannten Tradition-Spftems" einschranken. herr — — ist mit dem lieben Büchlein noch nicht fertig, weil das darin vers
borgene Opium, sagt er, seinem Magen wis
dersteht, anstatt es zu verschlucken, wie uns
ser alte Landsmann sein Brodmesser, oder zu
verschlingen, wie der Waussisch den Propheten,
und unsere neuesten Rabbinen, Kameele sammt
ihren Höckern und Frachten — Mein schon
an sich pordses Gedächtniß scheint dieser Tas
gen gewißer Umstände wegen, stärker als ges
wöhnlich ausgedunstet zu haben; darum wist
ich mich, ganz generalissime erklären.

Das II. Hauptstück meiner kleinen Anathefe widerspricht gar nicht dem Sinn des Austors, sondern zielt vielmehr darauf ab, ihn zu ergänzen. — Ich bin ziemlich überzeugt, daß unsere älteste Urkunde an Einfalk und Evidenz jene vertrauliche Relation des Cafars an seine Freunde: veni, vidi, vici kibertrifft. Ob aber ein solcher Sieg eines Er i umphs werth gewesen, ware eine ans dere Frage.

Daher ging mein Benfall bloß auf die Theorie und Auslegungsmethode, worin mir der Verfasser vorzüglich scheint orthodor zu fenn. Dieser Ruhm ist frenlich an sich selbst leichter als die Luft, aber zugleich von einem so unerkannten und unermeßlichen Gewicht,

wie ber elaftische Druck ihrer Saulen geschäht wird.

Denn Orthodorie ift bas einzige Berbienit eines Lebrers , ber, als Lebrer , gar nicht gur eigenen Ausübung feiner Borfcbriften verbunden ift. Lebrt er Grefal und thut 2Babrbeit : fo gewinnt er fur fich felbft als Thater; fundigt aber an feinem Lefer, Buborer und Schuler, ber erft lernen foll und nicht richten fann noch barf; ja nicht ein= mal will oder mag, wenn er bescheiben ober moralisch benft. Alle praftische Bergebungen eines Autors gegen feine eigenen Grundfage, wenn felbige richtig und zuverläßig, find meines Erachtens Menichlichfeiten, bismei= Ien Rothwendigfeiten, vielleicht gar Tugenden, falls er wie jener ungerechte, aber fluge Saushalter damit ju muchern weiß, und fonnen Daber eben nicht gang verdamm= lich fenn.

Ueberhaupt ist die Wahrheit von so abstrakter und geistiger Natur, daß sie nicht
anders als in abstracto, ihrem Element, gefaßt werden kann. In concreto er scheint
sie entweder ein Widerspruch oder ist jener
berühmte Stein unserer Beisen, die urploßlich jedes unreise Mineral, und selbst Stein
und Holz, in wahres Gold zu verwandeln
wissen.

Bas ben zweiten Punft bes vermenntlichen Beweises aus ber Correspondenz mit ben Gebeimkanglepen ber Bolfer betrifft : b gelingt es nur einem großen Remton, Befandtichaften um ben Erdball gum Beweife feiner Muthmaßungen aufzuwiegeln, unterbessen es bem armen Archimedes im= mer an einem Stanborte gefehlt hat, bie Wunder und Zeichen feines Bebeld feben zu laffen. - - Done ienen fatholischen Beweis aus ber Ginbeit ber Bolferstimmen, und der Identitat unfire Rleisches und Blutes, ohne ienen Diemich zu ben Archiven lebender Wils ben und ben Reliquien bereits verflarter Rationen , fommt es mir ben bem unverdachtigften und achtesten Document bes burch ben mohl = und munderthatigen Mberalauben eines ewigen Bunbel= iuben scheint erhalten worden zu fenn, bielleicht bloß auf ben einfachsten Gesichtspunft an, um, gleich feinem großen und unbekanten Urheber (Siob XXXVI. 26.) zu fenn, mas es ift, und bas' für erfannt zu werden.

Unter allen Secten, die für Wes ge gur Gluckfeligkeit, gum himmel und jur Gemeinschaft mit dem Enre Entium, wer bem allein weisen Encyclopadiften des menschlichen Geschlechts ausgegeben word waren wir die elendesten unter allen Mensch wenn die Grundveste unsers Glaubens in t Triebsande fritischer Modegelehrsamkeit best de. Nein, die Theorie der wahren Nelig ist nicht nur jedem Menschenkinde angeme und seiner Seele eingewebt oder kann de wieder hergestellt werden, sondern eben so ersteiglich dem kuhnsten Riesen und Himmer, als unergrundlich dem tiefsinnig Grubler und Bergmannchen.

Ich werbe daher auch ben wiederho Lefung und Zergliederung der neuesten Au gung über die alteste Urkunde jenem Wi spruch meines ersten Lieblingsdichters treu l ben:

- MJNJMUM est quod scire Labo fo wie ich bereits zum Motto meiner Abha lung ausgefucht hatte:

Muslegen gehört GDEE gu - 1.

Meine treuherzige Anerbietung, Stheurester Apolloni! zum Arbitro eines gantern Versuchs zu machen, als es mir her füglich geschienen, war weder Sp noch hatte die geringste Rücksicht auf die untergeschobenen Nebenbegriffe: so wie ich dem Actien = Spstem nichts als ————— Uebermuth friti

Berleger gemeent, nach ber Elle bes Labens und ber mississpischen Liebhaberen eines blinben verführten Publikums das innere Schrot und Korn eines Buchs zu entscheiben. ——

"Steht er schon da gegen Ihn, der "Dichtgeschlossene Phalanx unserer "Meister philistinischer, arabischer und fretischer "Selehrsamkeit?" — Theuerster Apolloni! Du siehst die Schatten der Berge sit einen dichtgeschlossen Phalanx an — Judic. IX. 36.

"Siehe, mir hat getraumt," "bor ich in ben betrubten Gezelten, "mich baucht, ein geröftet Gerften-"brobt walzte fich zum bichtgeschlofinen Pha-"lanr — Judic. VII. 13. Sab. IV. 7.

"Da antwortete ber andere, " — (was rum nicht gar unfer Freund, ber Buchdruster zu! Marienwerber?) " das ist nichts anders als ber Mamamuschi von 3 Festern, seine Gans feder, seine Schwasnenfeder und seine Rabenfeder — "

Weil man aber schlechterbings ohne Cenfur und Verleger kein Schriftsteller werben kann, es ware bann nach ber Weise Melchisebeks, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht — nun, so muß ich, wie Herberd, mein und Lavater & Freund, ein Philosoph seyn und schweigen, beifer, dieser neuen Zeit "und meisne bisherigen proaffomena über die, neuesste Auslegung der altesten Urfunde am heutigen Dominica Quasimodo a. c. mit dem Machtspruch des großen Kunstrichters und Krypto = Philosogen P. P., der gewiß ein heiliger Liebhaber der Wahrheit und Unsichuld war, wie aus seiner Quaestione Academica und typischem Händewaschen zu ersehen, vollenden und schließen:

Quod scripsi, scripsi,

#### LE

# KERMES DU NORD

o u

LA COCHENILLE DE POLOGNE.

PSAL, XXI, 7.

Ego autem vermis sum, non homo ---

MDCCLXXIV.

Mémoire détaillé de toutes mes recherches quelconques, faites concernant une prétendus brochure d'un prétendu Jésuite sur le Renmes du nond ou la cochenille de polognes,

Mr. le Confeiller privé du Commerce - - - après m'avoir entretenu à l'envi d'un Dictionnaire Français sur la brochure en question, sans m'avoir rendu plus avisé, me renvoya enfin à un Professeur de Philosophie, Celui-ci après m'avoir éclairé sur la Dissérence spécifique de la Cochenille et du Coccus Polonicus et sur beaucoup d'autres sujets, que j'ai oubliés malheureusement, m'avoua tout court de ne rien savoir de la brochure en question, le point le plus essentiel de mes recherches. Je retournai donc chez l'auteur de mes courses borgnes et m'en vengeai en mangeant et buvant avec lui assez cordialement, Faute/de

café pour la digestion, je sentis des vapeurs et bientôt une nuée de réflexions, dont l'échantillon suivant suffira:

"L'ignorance est donc le partage de tous "les philosophes; et c'est l'affectation ou la "connoissance d'un mal si épidémique, qui fait "la différence spécifique entre les grands Phi-, sophes fans-foucy et les petits Philosophes ,,de grand foucy; car, pour hazarder un trait stranscendant et caractéristique à la Linné. "ces deux genres comprennent tout le Regne "animal des Philosophes originaux de ,,,Patrie, dont j'ai l'honneur d'être un amphi-"bie aussi singulier, que le vieux Prophète "Tirésie, qui combinait la jouissance des deux "fexes. - - Bien me fasse d'être né dans un "Siècle de grands-hommes m anqués et de co-,quins parvenus! Je serai enfin dans la bou-"teille, qui me plait mieux que la perspective ..de fon trou." --

En faisant des réflexions, quelques crudes qu'elles soient, on parvient du moins au point de prendre un parti. Ainsi je me décidai à chercher aussi peu une brochure espave que la Déesse de Bonne Fortune. Je désai l'une et l'autre de venir me chercher à leur tour, en les attendant dans mon fauteuil.

Malgré mon goût pour la lecture, j'en suis si économe, que j'ai presque résigné à toutes les lumières brillantes, dont les Gazettes, les Almanacs, les Ephémérides, les Journaux, les Magazins etc. nous éblouissent, et j'aime trop la culture de mon propre sumier pour l'échanger contre les Finances d'un esprit plus sécond et plus in conséquent, que Voltaire, le Général de tous nos Auteurs-Jésuites, en vers et en prose, en verités manquées et en mensonges parvenus —

Tout d'un coup le Hazard, ce Génie tutélaire, à qui nos Sages et leurs Antipodes doivent infiniment plus qu'aux Dictionnaires et aux
Systemes du jour, me fit tomber entre les mains
une feuille hebdomadaire, qui est publiée ici
depuis deux années par un Docteur de notre
Sorbonne, travésti en Jésuite par un quiproque
aussi naturel aux Lexicographes de France,
que l'ignorance l'est aux Philosophes et la mechanceté aux Traducteurs, à comptet du Taureau blanc jusqu'au petit insecte du Nord, qui
par le beau teint de son sang ose être le rival des insectes du nouveau monde.

(Ici suivost une traduction par manière d'extrait du Compitateur Pru'sien. Feuille XV, du 15.4 Avril, 1773. P. 230 -- 238.

Voilà enfin le problème débrouillé et résolu. La prétendue brochure vient d'être réduite au brouillon d'une petite feuille hebdomadaire, laquelle étant hors de ma sphère avoit échappé à ma connoissance. Le prétendu Jésuite vient d'être retabli dans sa chaire de notre Sorbonne, que je connois moins par sa différence spécifique, que le regne animal de nos Philosophes.

— Si le hazard continue à favoriser mes recherches, car j'aime encore plus l'action que la diction, je n'aurai pas été le Traducteur indigne d'un Régisseur Général de nouvelle date — —

Pour payer la sête du non, que je trouve en consultant mon Almanac sur la date du Mémoire présent, je souhaite avec la sobriété la plus involontaire et indécente, que le resrain du coq-à-l'ane Syrien soit la santé du jour et que le SALOMON DE PRUSSE accomplisse le terme d'une vie royale, secundum Prophetam Jesaiam Cap. XXIII, 15. ,, SEPTUAGINTA ANNIS, SICUT DIES REGIS UNIUS. Amen! ce 18. Juillet 1774.

II.

Dim, IX. après Pent. 1774.

### Monfieur,

Vous avez raison; c'est un Barbare, qui nous tuera tous, mes confrères à sorce de travail et moi à sorce de sainéantise et d'ennuis Fai été sorce de perdre toute la semaine paslée au Bureau, désoeuvre et plus pétrisse, que la femme du faint Loth.

Me voici aujourd'hui occupé de reconvrer les momens perdus dans une tâche que j'ai fur les bras et dont le terme me presse. Malgré tont cela, Monsieur, j'ai été chez l'Anteur du Compilateur Prussien, mais il n'a aucun des livres allégués à la fin de l'article, dont j'ai eu ' l'honneur de Vous faire une traduction abrégee. Il m'a même assuré, que je trouverois à peine le Traité de Breyen sur le Coccus Polonicus et l'Histoire naturelle de la Polog= ne par Raczinsky. - Il m'a encore fait mention de quelques Mémoires plus modernes. qu'il dependra de Vous de me faire fournir car je suis brouillé avec tous les Libraires et en particulier avec ceux d'ici. Un coup d'oeil me suffira pour m'instruire du contenu et de la valeur de ces pièces. - -

Il est vrai, Monsieur, que je ne suis pas Naturaliste de métier, mais si je l'étais, pour parler avec Votre bon homme Montaigne, je naturaliserais l'art autant, que Mrs. les Naturalises artialisent la Nature.

Vous m'avez désabusé sur la grandeur optique d'un Régisseur Général, par un calcul tel quel j'ai trouvé que la proportion de moi à lai est environ comme 1 à 13\frac{1}{3} à raison d'appointemens, Ce seroit 13\frac{1}{3} d'indigestions de plas par mois, et j'en voudrais autant de moins que je n'en ai déjà maintenant. Ainsi au bout du compte je m'accommode mieux de ma méadiocrité et laisserai faire à l'Arithmétique politique son chemin.

J'attends le moment pour me disculper avec le même succès à l'égard de quelques préjugés que Vous m'avez sait voir Lundi dernier dans ma saçon d'envisager quelques objets qui Vous interéssent. J'aimerais mieux devoir ce moment à Vos ordres qu' à mon loisir ou à mon propre choix. Ces doutes me tienment d'autant plus à coeur, que j'ai l'honneur d'être etc.

#### III.

### Monfieur,

Malgre l'épuisement de fept années dans une vocation, qui me convient aussi peu, pour parler avec un des plus grands Philosophes, que le soc de la charruë à un genet d'Espagne — et même en sacrissant un fils chéri, que je vois avec regret s'abrutir à sorce de naturel et saute d'une culture proportionnée à ses parties — je me suis embarque dans deux avantures littéraires et j'ai fait trop de chemin pour reculer. Gar ce n'est que le sel de

la gloire, qui nous rend immortels et supés rieurs aux soins du panier et aux soncis du ventre, sur lequel rampent les insectes les plus rasés et brillans et séducteurs —

Juges vous même, Monfieur, de tout l'embarras où je me trouve dans ma fituation préfente et du prix de mes momens, qui sont hypothéqués tous à une recherche aussi vaste que prosonde sur les Origines ou la plus ancienne chartre du Genre humain et sur la Génés du Christianisme. Ainsi faites moi la graces de croire, que la lecture des brouillons ou Extraits ci-joints ne pourra Vous ennuyer autant, que je l'ai été moi-même en les rédigeant, et j'aimerois mieux être créateur de quelques insectes à la Moisse, pour ouvrir les yeux aux sorciers des Pharaons sur le doigt de DIEU — Car ils seront Rois des gueux ; et le noi des juiss sera vengé, comme jadis.

Pardonnez encore une question Socratique à Votre petit philosophe, que Vous soupçonnez d'un amour privatif malgré son ignorance absolue de l'objet. —

Etes-Vous bien sûr, Monsieur, de connaître mieux l'Illustre ingrat, aux intérêts duquel Vous vous — et qui peut-être est plus Prussien que la Nation aque Vous n'aimest passe et plus Chrétien que tous les Successeurs de Votre Clovis I.

**\** 

t something

# Mancherlen,

unb

Etwas

jür

Bolingbroke . Herven . Hunterschen

öoñ

einem Recenfenten trauriger Geftalt.

- Viden' ut anus tremula medicinam facit?

Liple merum condidicit bibere, foribus dat aquam

quam bibant.

PLAUTUS in Curcul.

1774

. 1

Beitungen durch ein falziges, wasseriges Pasquill verdient gemacht, und verstand die Kunst, dem franken Publico seine selbstsüchtigen Grundtriebe einzupropfen, und ganzen Familien die Nativität zu stellen. Er liebte das Wasser wie ein Fisch, der blau gesotten, oder braun gebraten,

- elixus —— assus —— fuavior \*)

moch mitten in ber Verdauung nach seinem Elemente burftet, aber lieber in einem Bierober Spit = als Wasserglase zu schwimmen wunfcht. Ich konnte mir felbst also ohne ei= niges medium comparationis liquidum die Rativitat stellen, daß fein einziger von D. Sutentuthe Patienten, die gleichwohl den großten und besten Theil unsers Publici ausmaden, weder diese beiden Recensionen, noch die Beplage anseben, geschweige lesen murben, obfon das gange Stuck fur ben Gebachtniß= tag des metcorologischen Beiligen, bricht ober macht, fertig lag. In Diefer au-Bersten Verlegenheit, die sich niemand lebhaf= ter, als ich oder ein ausgezischter und ausge= pfiffener Recensent, porstellen kann, hatte ich mit bem ehrlichen Rallibamatus ausru= fen mogen:

<sup>\*)</sup> Plantus in Mostellaria.

ich, wie blindlings ich jedermann gefällig zu fepn fuche, laffen Sie versuchen, ben Bers

naber anzuseben -

Keinen einzigen Erfolg mit Fug oder Unfug geschehener Dinge fann die Allmutter Zeit ungeschehen machen. Vergessen mag etwas zu gutem Glücke werden; denn rechten Freuden unterliegt der Groff eines alten Schadens und stirbt, por dem gott-

lichen Geschicke eines hoheren Genusses. — hier haben Sie, sagt ich, den Wortverstand ber vom Verfasser angeführten Stelle; ihre Unwendung aber auf des ehrwürdigen Vaters Bardentelon bleibt noch immer pindarisch, das ist schwer und weit her zu holen und defto würdiger eines dullen Grefen \*) mit den Landsleuten unsers Publici zu resden —

Doctor Sutentuth, der starkste Practikus unsers Publici, wie man weiß, ist immer lüstern, Waffer zu lesen. Es war aber schlechterdings unmöglich, ihm des rechtschuldigen Verkassers seins zu verschaffen, der nach dem zwar dunkeln aber wahr en Vorberichte, unbekannt, und dessen Aufenthalt der himmel weiß, wie viel Stadien entfernt war. D. Hutentuth hatte sich bereits um

cont when you of , more hard and

<sup>\*)</sup> Siehe bas Bremifd = Niederfächfische Borterbuch unter Diesem Sauptworte, S. 540,

### 16tes Stud.

Donnerstag, ben 24. bes Hornungs.

### Leipzig.

Berfuch eines vollständigen grammatisch fritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdentschen. Erster Theil, von A —
E.; dem noch bengefügt ist des herrn M. Inda Preisschrift über die benden deutschen Hauptdialecte. 1774. Im Verlage Verphard Christoph Breitsopfs und Sohns.

5 Alph. in gr. 4.

# cicutis allium nocentius, O dura messorum ilia!

Sleichwie der venusinische Schwan die Knoblauchsfresser, eben so gerne möchten wir alle Deutsche, selbst unsere iocosos Maeconates gar nicht ausgenommen, welche ihre

ehrwürdige Muttersprache nicht lieb und werth balten, in den Bann thun. Unfer Erorcismus bat aber einen fo quten Ginn, daß die Raben des Bacht, anstatt unfer Taubenauge auszuhacken. eben so reichlich als ben Thisbiten, forgen und ernabren, und die jungen Ab-Ier oder auch andere Raub = Boael des himmels auf ihren Kittichen, Die marmen, schambaften, sungmitischen Geufger unserer Schlaffammer bem Brautigam Der Erde zuführen follten, um von ihm er-Fannt zu werben. - D bag wir mit biefem mehr als vindarischen Schwunge einer Recension alle barmbergige Bruder in Phobus begeistern konnten, über gegenwartigen Sprachichat ju bruten, bem wir ben Rest unserer langweiligen Winterabende gewihmet baben! Die bescheidene, deutliche und angemes= fene Aufschrift des vor und liegenden Werks macht dem Urtheil und Geschmack bes gelehr= ten Berfassers mehr Ehre als ein Magnus hiatus promissionis mit dem Titel Universal = Borterbuchs oder mit einem sva= nisch = satprisch = zwendeutigen Schild. Man ersieht aus der Unterschrift ber lefenswurdi= gen und grundlichen Vorrede, bag ber Bergogl. Sachsen = Gothische Rath, Berr 30= bann Christoph Abelung, Diefer nublichen langst erwünschten Unternehmung von dem altesten Beren Breitkopf

emuntert worden, "einem Manne, den feltener Patriotismus fur die Ehre und inigkeit ber deutschen Sprache belebt." Go weit wir in Lefung biefes uns sbaren Buchs gekommen find, ift die e Einrichtung besselben reiflich überlegt. unser deutsches Dublikum dem verdienten or feinen gerechten und thatigen Benfall entziehen wird. Die von den Verle= vorn bepaefuate Preisschrift scheint bas ae entbestliche Außenwerf zu fenn, um iel mehr, ba ber beste Commentar Dievielleicht gar zu scharfsinnigen und zu tlichen Unalpsis bereits angefundigt ben. Unfer Verfasser schmeichelt sich bie übrigen Buchstaben in zween Theile sichließen. "Ein Worterbuch von bem an des gegenwartigen, fagt er felbst, ein großer Colof, ben man aus einer vißen Ferne beurtheilen muß, und an lchem man die Feilstriche und kleine igleichheit gern übersieht. Rebler find ) dem ersten Versuche in dieser 1 Arbeiten bennahe unvermeidlich. be davon selbst bereits eine beträchtliche 13ahl gesammlet, und werde ide des Werks nebst verschiedenen Erngungen und Bufagen treulich liefern." hin gehörte auch wohl der kleine Frr= n, den wir gelesen haben, in Anse=

hung ber preußischen Acht zehn er, beren Würde wohl niemals die Etymologie ihrer Benennung überstiegen. Doch wir besscheiden und sehr gerne, keine Münzkenner zu seyn, und unsere ganze Einnahme besteht in so kleiner frischer Scheidemunze, daß wir jene arithmetisch politische Jausion nicht weit treiben können, wovon der berühmte Philosoph Thomas hat:

Rem, si quando lubet, per vestros supputo Souscos,

Ut fiat major: si neque sic satis est,

Per Maravedssios numero, videorque

beatus

Croesos et Crassos vincere divitiis.

#### Mitau.

Seineich St. Johann Biggraf Bolingbrote und Safob Berven 2c. 2c. Ueberfest von J. G. Damann. 1774. 13. Bog. in 8.

Der Recensent ift ein glaubwurdiger Audenzeuge gewesen, daß der Ueberseher feine Sandidrift, als baare Maculatur (wie aus ber Beplage zu erseben) nicht verhandelt. fondern bem herrn Verleger, ale feinem alten ungwurdigen Freunde, verebrt. Die= fe fleine Sammlung enthalt von Lord Boling= broke mit genauer Noth einen einzigen seiner Briefe, namlich ben dritten über die Gefcichte faum gang, woben bie Beramannfce Uebersetung zum Grunde gelegt worden. Die Aufschrift ift baber gewiß viel zu breit für ben Inhalt Diefer Blatter , wenn man erftere nicht als jenen Genius verfteben foll, ber ben Daumen eines Riefen maß, um nach biefer Regel auf alle übrige Ausmeffungen fcbließen zu laffen. Weil eine Berveniche Uebersehung um zwanzig Jahr fast zu spat fommt: so wird wenigstens der verjungte Auszug aus ben Betrachtungen über ben Tacitus und Livius einige Aufmerksamkeit ver-Dienen. - Nil admirari! Diese stoische EntEine Welt von Kleinigkeiten, die es aber nicht in den Augen der Berliebten sind, gehört immer zum voraus dazu, ehe es zur Ausführung jenes gottlich en Einfalls kommt, der eben so wenigen zu gerathen scheint, als der erste ursprüngliche Bersuch dieser Art.

Der Mensch ist vorzüglich ein GDTDer Erde durch seine Bestimmung, der Schöpfer, Selbsterhalter und Immer Vermehrer seines Geschlechts zu sepn. Zwar ist dieses Göttliche der ganzen sichtbaren Haushaltung einverleibt, und eine Entwickelung des am Anfange ausgesprochenen Segens; doch ist kein einziges unserer Nebengeschöpfe für einen überlegten und freywilligen Rathschluß oder einen Bund und gesellschaftlichen Vergleich zu dieser Absicht gemacht: so wie keines einer größern Ausbildung sähiger ist und selz bige nöthiger hat als der Mensch.

Woher kommt es nun, daß wir uns sener Gleichheit mit GDEE als eines Diebsstahls oder Raubes schamen? Ist nicht diese da am ein heimlicher Schandsleck unserer Matur, und zugleich ein stummer Vorwurf ihres herrlichen allein weisen und hochgelobten Schöpfers? — Ein angeborner, allgemeiner Instinct ist es nicht, wie aus dem Bepspiele der Kinder, Wilden und cynischen Schülen zu ersehen; sondern eine angeserbte Sitte, und alle Sitten und Gebraus

de find bebeutende Zeichen und Merkmale, jur Erhaltung urtundlicher Begebenheiten und Forteflanzung conventueller Gefinnungen ein-

gejeßt.

Die Che ist also ein vermöge eines gefaßten Rathschlusses, aufgerichtetes Bundnis, und auf Vernunft und Treue gegründet. Daher ist es Klugheit und Chrlichkeit, "um "der gegenwärtigen Noth willen" an einen solchen Rathschluß und Bund gar nicht einmal zu denken. Am allerwenigsten lohnt es der Mühe in einem Staate, wo der Coeder ein guldener Coloß ist, sechzig Ellen hoch und sechs Ellen breit, und die Canctio aller Gesehe ein glühender Schmelzsesen, siebenmal heißer für Scelen von altem Schrot und Korn, in denen fein Falschift.

Weil der Spestand der köstliche Grund und Eckstein der ganzen Gesellschaft ist, so offenbart sich der menschenfeindliche Geist un= sers Jahrhunderts am allerstärksten in den Ehegesetzen. \*) Wenn es aber Barmberzig= kit von Seiten der Gelekgeber seyn soll, der

Primum inquinavere, et genus et domos:

Hoc fonte derivata clades
In patriam populumque fluxit, Hor.

III. Od. 6.

Werftockung bes menschlichen herzens zu Ge fallen, öffentliche Gunden und Laster zu privilegiren: so ist es die hochste Gerechtigkeit von Seiten bes Weltrichters, die Schanber seiner Majestat einem paraphpfischen Misbrauche ihrer eigenen Leiber zu übergeben.

Es mare freplich nichts wohltbatiger für bas menichliche Gefchlecht und Die burgerliche Gefellichaft, ale jenem Ideal der Beilige feit fur ben Cheftand nachzuftreben , Die ber große Erfuller bes mofgischen Rechts und bet Propheten wieder bergestellt und als ein Reich & gefet bes Simmels und feiner neus en Erbe auf jenem Berge ber Geligfeiten ge= prediget bet : "Wer ein Weib anfiebt, "ibr zu begebren, - und wer fic "von feinem Beibe ich eidet und wer eine abgefcheibete frep: "et, find Chebrecher" - Dofes bat te nemlich ,geboten, folde ju fteinis gen" und fein Gefet fonnte nicht wie bet Scheme unferer zeitigen Moral und ihrer ei= teln Prediger aufgelost , fondern mußte erfult werben, als ein feftes propbetis fdes Wort. -

"Das Geheimniß ift groß! — GOttes Gbenbild und Ghre, ber Mann, und beffen Chre, bas Weib — Das heißt: Der Mann verhalt fich zu GDEZ, wie bas Weib zum Manne, und wo diefe

Drey Eins find, wird ", das Weiß "burch Kinderzeugen felig, und ber "Mann bes Leibes Beiland."

Mile Mysterien des Symens sind baber dunkle Erdume, die sich auf jenen tiefen Schlaf beziehen, worin die erste Mannin zur Welt fam, als ein beredtes Borbild für die Mutter aller Lebendigen. —

Doch mein Bersuch foll bemienigen nicht nachbublen, den iener Nordbritte mit der spu= tenben Biffer über mein Geschlecht, und ein gelehrter, wißiger Raug feines Baterlandes über meinen Gegenstand geschrieben baben. 3ch bin auch eben so wenig eine geweibte Besta= lin, als ich eine Bettel Baubo fenn mag, meter à la Grecourt noch à l'enseigne de Barby - Was ist alle Kruchtbarkeit im Bufen und Schoße eurer Allmutter, jum Genuß ihrer Kruchte und ihres Staubes gebor= ne und verdammte Seelen! Was ift die taube Freude eures Geschmacks und ber laute Rubel eures Wipes? — Vermummte Traurigfeit und Werzweiflung, und all euer Gefuch eine Beute bes schwarzen reichen Sole lengotte, wie die fluge Sabel ber Ceres und ihrer Tochter erzählt.

Wielleicht horen Sie, empfindseliges Brauts paar! eben so gern ein furzes mythisches Mabrchen meines eigenen Falls, und wie sch Einem unter Taufenben, von Taus

beneinfalt und Schlangenlift, Die beimliche Beisbeit einer Gibple qu' berdanten babe - Gein erfter Runftariff mar. fich felbit in meinen Augen abscheulich zu mas chen, und hierin gelang es ihm fo gut, : daß er und fein ganges Geschlicht mir balb perachtlich und eckelhaft vorkam. Wie murbe ich aber fur meine undankbare Gitelkeit und übermuthige Schadenfreude, auf Roften meines Verführers altflug geworden zu fepn, abgestraft, als der Spiegel seiner Aufrichtig= feit einen Widerschein auf mein eigenes Bert zuruchwarf, und ich barin die Demisphare meines Geschlechts in naturalibus zu ertennen anfing. Durch biefen Feuerstrahl ber Selbsterfenntnig wurden alle foone Benworter foblichwarz, und gleich ben Sarben, vom Schwamme der Nacht ausgeloscht. -Ueberführt, daß ein vernünftiges Thier. nach der Unalogie des ganzen animalischen Reiche, Die rauche Geite feines Fells von Rechts wegen auswendig tragen follte, hielt ich nunmehr alle ehrbare, schmachtende, entzückte Liebhaber für QBebrmolfe, friechende Widersacher und geistliche Ungeheuer; Die Milch und Honig auf der Spike der Zunge, aber Gift und Galle in ben Schatkammern bes Bergens führen.

Diese Katastrophe meiner ganzen :Denfungdart wurde die Grundlage einer Sympathie, die schnell zur Identitat ihres Gegenstandes sich erhob. Alle Starke einer mannlichen Seele schien in die meinige überzugeben, unterdossen durch die Gegenwirztung meiner Leidenschaft seine Seele nichts als kindische und weibische Lusternheit

ju äthinen schien. -

Tobter und unfruchtbarer Wohlstand, scheinheiliger Pharisaer unsers Jahrhunderts! Deine moralischen und bürgerlichen Vorurtheile, und der hohe Geschmack oder Tand iherer Verdienste ist nichts als Caviar des Feviathans, der hoch in den Wellen des Luftfreises herrscht — und die Schammothe eurer Jungserschaft, ihr schönen Geister! ist gallicanische Schminke, Kreide und Insectenbotter; aber kein adelig angeborner Purpur eines gesunden, vom himmel geschenkten und belebten Fleisches und Blutes. —

Ohne ein Schlachtopfer ber Unfould bleibt bas Kleinob und Seiligthum ber Reuschheit unbefannt, und ber Eingang biefer himmlischen Tugend undurch-

bringlich. —

Mitten im Weprauch eines Schlummers sah ich jene Ribbe — und rief voll begei=
sterter habseliger Zueignung: "Das ist Kno=
"den von meinen Knochen, und
"Kleisch von meinem Fleische."

Wie sich ein Gemachte mit seinem Ursfprung vereinigt, ging er ein, wo er einst bergekommen mar, als bes Leibes Seiland, und

gleich einem treuen Schöpfer in guten Werken schloß er die Lucke der Statte zu mit Fleisch, um die alteste Maculatur bes menschlichen Geschlechts fernerweit zu erfüllen.

Ja, heute übers Jahr verspreche ich Ihnen, gahnenbtraumendes Brautpaar! das Ende
meines Mahrchens, ohne annoch durch ein Postscript von Glückwünschen das Wahrzeichen
meines Geschlechts zu bemanteln. Sie werben wohl a priori errathen, daß mein ganzer Versuch nichts als ein Gericht Irrlichter ist, die ich aus dem faulen Graben meiner benachbarten Wiesen gefischt habe.

Wenn ein Schaugericht gefischter Freichter, Die gleich Abendsternen tanzen, sich wie ein Galimafree geniesen und verdauen ließe; so ware meine Muse keine Sibylle, die ihr Medusen bild dem

Bufen einer Minerve meibt!

.. ni docta comes tenuis sine corpore vitas Admoneat volitare caua sub imagine formae.

### Vettii Epagathi Regiomonticolae

# hierophantische

# Briefe.

#### 30el III 9. 10

Stufet dies aus unter ben Beiben, heiliget einen Streit, erwecket die Starten, taffet herzukommen und hins aufziehen alle Rriegsleute, macht aus euren Pflugs schaaren Schwerter, und aus euren Sicheln Spiese, ber Schwache spreche "ich bin ftart."

#### Matth. XIX, 11,

Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.

MDCCLXXV.

gleich einem treuen Schopfer in guten Werten schloß er die Lucke ber Statte zu mit Fleisch, um die alteste Maculatur bes menschlichen Geschlechts fernerweit zu erfullen.

Ja, heute übere Jahr verspreche ich 3h=
nen, gahnendtraumendes Brautpaar! das Ende
meines Mahrchens, ohne annoch durch ein Post=
script von Glückwünschen das Wahrzeichen
meines Geschlechts zu bemanteln. Sie wer=
ben wohl a priori errathen, daß mein gan=
zer Versuch nichts als ein Gericht Irrlich=
ter ist, die ich aus dem faulen Graben mei=
ner benachbarten Wiesen gefischt habe.

Wenn ein Schaugericht gefischter Irlichter, Die gleich Abendsternen tanzen, sich wie ein Galimafree geniesten und verdauen ließe; so ware meine Muse keine Sibylle, die ihr Medusenbild dem

Bufen einer Minerve weißt!

.. ni docta comes tenuis sine corpore vitas Admoneat volitare caua sub imagine formae,

# Erster Brief.

Graubi und himmelfahrt 1774.

M. H.

Also sind die Christen nicht besser als Samariter, und das Christenthum ist voll heidnischer Gräuel und Mißbräuche in den Augen Ihres Hierophanten. Dieß sein Thema soll ein Resultat wiederholter Betrachtungen über unsere heilige Religion und sorgsättiger Vergleichungen zwischen ihrem unbesleckten Ursprunge und dem Verderben der nachfolgenden Zeiten seyn. Am Anfange war sie von allen Menschensahungen und äußerlichem Schmuck entfremdet! aber der natürliche Hang der Menschen zum Wahnsinn hat so viel Lehren und Gebräuche eingeführt, daß der Hierophant, ungeachtet seiner Entsernung von allen Gräus

eln bes Heibenthums, die poetischen \*) ausgenommen, sich nicht entbrechen können, das virgilianische Gemalde von dem zersleischten Leichnam des Deiphobus auf die Gemeine oder auf den Leib Christi anzuwenden ——

Bergleichen Sie jenen pathetischen Anfang mit dem politischen Schluß des vor mit liegenden Semilibelli: so wird S. 1. die Einsführung heidnischer Meynungen und Gesträuche proclivität hominum ad delirandum, hingegen S. 69. der dristlichen Freysheit, einer Herunterlassung zu der Schwäche der Heiben und einer vielleicht etwas eigennüstigen Liebe zum Heil ihrer Seelen zugeschriesben, ja gar durch eine Analogie, eben nicht symbolischer, sondern spencersscher Hoppothesen gerechtsertigt.

Ihnen aufrichtig zu fagen, M. S., finde ich in dieser ganzen Denkungsart wenig Zusfammenhang und gar zu handgreisliche Wisbersprüche, die ich aus Bescheibenhelt und Zustrauen Ihres eigenen Scharffinns, nicht nach Werdienst und Würden entblosen mag.

Gine gen ealogi fche Beberzigung ber beibnischen Reliquien im Christenthum, wenn fie nicht zu ben Geschlechtbregistern geboren

<sup>\*)</sup> Siehe bes geheimen Archivarii Bufo Rubolph Ragebergers Antiquitaten. 3wote und verbefferte Auflage. 1775. S. 339. 412.

fou, "die kein Ende haben und mehr Fra- L. Aim.
"gen aufbringen als Besserung zu Gott im I. 4.
"Glauben," hatte doch mit etwas mehr chronologischer und geographischer Genauigkeit angestellt werden können und mit
einiger dog matischen Bestimmung derzu,
dieser Materie nothigen Begriffe und Grundsäte, woran es so sehr fehlt, daß man allenthalben nichts als einen blinden Splitterrichter des Pabsthums mit einem
Sparren des Pabsthums in seinem
Sparren des Pabsthums in seinem
Schalksauge, oder einen thpischen
Zeichendeuter des verblichenen Jahrhunderts lächerlichen Andenkens, wahrzunehmen
scheint.

Midbleton hat bereits die Anmerkung gemacht "über den unangefochtenen Grunds, "fat, nach welchem die allgemeinen Gewohns, beiten der Menschen, in welchen, seines Ermess, "sens, eine durchgehende Aehnlichkeit die Sitzuten der Einwohner des ganzen Erdreises "gleichsam in einer Kette zusammenhängt, sie "mögen nun das Bürgerliche oder das Relizusionswesen angehen, einander ihren Ursprung "zu verdanken haben sollen: daß bereits vies"le gute Schriftseller ihre Zeit und Gezusehrsamkeit angewendet, um zu beweisen, "daß das christliche Rom dem heidnischen "seinen Aberglauben abgeborgt habe; dens "noch sich selbige, ungeachtet einer gen aus

"en und erstaunlichen Gleichheit in eis, ner großen Menge von Senspielen, "vielleicht in dem Schluß, so scheins, bar derselbe immer senn mag, ganglich "irren, nämlich, daß deßhalb solches die Kasutholifen den Heiden abgeborgt \*) u. s. w.

Bon Geschaften und Umstanden wird die Fortsetzung meines Briefwechsels abhangen zc.

<sup>&#</sup>x27;) S. Conper Middleton's Brief von Rom, bas ein eine genaue Gleichformigfelt zwifchen dem Pabftihum und heidenthum gezeigt wird: oder die Religion des heutigen Roms hergeleitet von der Religion ihrer heidnifden Borfahren 2c. Aus der funften englischen Ausgabe. London 1756. 8ts 84 S. 177. A. f.: Je

## 3meiter Brief.

Um ber peremtorischen Kurze, die Sie mit vorrücken, abzuhelfen, nehmen Sie heute M. S. mir folgenden Erlauterungen für lieb.

Wenn dem Hierophanten im Ernst der Schade Josephs zu Herzen gegangen ware; wenn seine ganze Anklage des Heidenthums etwas mehr als jede Declamation eines Sophisten auf sich hatte; wenn er in seinem eigenen Gewissen von der Ueberzeugung seines gelehrten Beweises gerührt gewesen ware: was hatte wohl die unumgängliche Anwendung seines Tertes und des darüber ausgearbeiteten Sermons sehn mussen? —

Ist die Hinterthur, durch welche er von dem andachtigen Leser Abschied nimmt, einem ehrlichen Schriftsteller anständig? Statt an Ealvin, Mennon und For zu denken über eine allgemeine Frage, die als schont entschieden der ganzen Abhandlung zum Grunzde liegt, war es denn gar nicht der Rede werth, den Gottesmenschen Jenenschen Gräuel aus dem calotschen Gemälde vom Spristenthum vor des Hierophanten Creation und Promostion glücklich getilgt, und desselben zwendeustig entschendes Gutachten in Ansehung der Kirchengebräuche mit Rath und That langestens erfüllt hat?

War die Gelegenheit nicht schon, das Hohngelächter über Luther und den Leichnam seiner Reformation und Uebersehung, das mancher entlaufene Lehtling eines bescheideneren Michaelis zum Gewürz seiner nüchternen horarum pomeridianarum — in lintre
— muscas abigendi causa und mit dem
Zahnstocher in der Hand, einer ungelehrigen
Gemeine vorgewiehert, anständig auszulds
schon —

2Bo fist benn ber Ruhm ihrer litterari= ichen und moralischen Operum ? Worauf berubt ber Stoly ihres Damens und Die Starfe ibred Berbienftes ? Bie viel baben fie gur Aporheofe eines Klopes bengetragen ? Wird ihre Mufe noch fo viel zur Bevolferung ber Rachwelt llefern tonnen , als fie fur ben Maculaturfaften fruchtbar gewesen - und mit mas fur Sug fann bas arge und ehebrecherifde Gefchlecht unferer Pharifaer und Schriftge= lehrten ben Weg guter Werke anpreifen, beren fie vielleicht mehr in einem Sabre von Gundern und Bollnern genoffen baben, als Que. VI fie ihr ganges Lebenlang faum fabig fenn merden nachzuuben, es ware bann durch fichere IV, 12. Darlebne und gegenseitige Gaftmable, im Gefchmack bes beidnischen Christenthums , bas

fie felbit verdammen. -

Sehen Sie nun, M. S., daß die gange Gallerie der heidnischen Migbrauche im Christenthum, nach dem Gesichtspunkte bes PabilPabstthums, als der altesten, wahren und einigen katholischen Mutterkirche angelegt ist, und das liebe Lutherthum, wie ein bloßes Schisma und eigenmachtiger Separatismus eines aufstößigen, unwissenden und wahnssinnigen Monchs, in gar keine Rechnung kommen kann, und daß wir, um den Namen der Christen zu verdienen, noch eines starztern Reformators zu erwarten haben, eines Alexanders und seines Gesellen Sephästions.

Wenn aber alle unsere geistliche Tribuni plebis\*), wie sie ein schöner Geist seines maralischen Jahrhunderts nennt, eins geworden sind, den Geist des hErrn zu versuchen und der Augsburg ischen Confession den Scheidebrief auszusertigen; so lassen Sie mich mit dem Worte JESU und dem Motto des hierophanten von seiner Gesellschaft Abschied nehmen: Ab initio non kuit sic.

e) S. Avant - Propos jum Abrege de l'hiRoire Ecclésistique p. 17. Jafob I. in
feinem Bariduce Augu Lib. II. schreibt den
Puritanischen Geistlichen tribunitiam plane potestatem ju.

## Dritter Brief.

Sie wunschen fich wohl mehr Erlauterungen meines ersten Briefes, aber weniger im Dithprambenichwunge -

"Beil bem Erzengel widertauender Ge-,meine mit ge fpaltener Klaue! Lau Baf-,fer, wie fein Styl, fen, Rachwelt! in

"Deinem Munde fein Rame." -

Werlieren Sie, M. H. feinen Sarkadmum mehr über den meinigen, wenn ich ihn nicht umkehren und (vielleicht zu unserer beiber Bestem) den runden Entschluß des liebenswürdigen gelehrtesten Dichters parodiren foll mit einem:

Lieber mag ich gar nicht fchreiben!

War es nicht Liebhaberen, Briefsteller zu sehn; es aus Eitelkeit ober kohnsucht zu werden, ist ein Beruf, neunmal niederträchtiger in meinen Augen, als das Schickfal, ein nunmehro zum drittenmal verdammter Copista und zwar bilinguis à 750 Duttchen\*) p. Monat zu sehn. — Was sind sammt-

<sup>\*)</sup> In biefer Scheibemunge, und bisweilen gar in noch fleineren 2 gl. Studen ift mir feit langer Zeit mein ganges Gehalt ausgezahlt worden, daß mir auch einmal im Unmuth die Frage entfuhr : ob ich Prachern biente, ober ob man mich fur eie

liche Leiben bes jungen Werthers gegen ben Druck, worunter ich Gottlob! schon sieben Jahre in meinem Vaterlande als ein Palm baum getrieben. — Prosit der positischen Zahlkunst, die statt tausend langst verdienter Duttchen mir den monatlichen Brodstorb meiner drep Kinder um 150 Duttchen bober gehängt hat. —

- nisi damnose bibimus, moriemur inulti\*)

En τυρπάνε βίβεσια, in πυμβάλε πίπωκα, γίγοva posinis \*\*). Wie kann man über Hierophan= ten schreiben, ohne selbst zu hie rophanti= siren? nal dya παιήτω Ιεροφάντην, sagt Sokra= ted in Arriand Spictet \*\*\*).

So schwer es mir auch wird, über einen fo poetischen Gegenstand, als jede Religion ift, ber starten Geister ihren civilen und mili-

nen hielte? Der wibrigfte Umftanb hieben ift, bas man biefe tleine Scheibemunge nicht auf ber Poft fur bas Porto gegenwartiger Briefe annehmen will.

<sup>•)</sup> Horat, Lib. II. Sat. VIII. 34.

<sup>\*\*)</sup> Jul Firm. Maternus de errore profanarum Religionum Lugd. Bat. 1652, 4, p. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. III, cap, 21.

ta iren \*) Bactofen von Eis allerdings mit eine geschlossen, nüchtern zu bleiben: so will ich doch mein Bestes thun, mich umständlicher über einige Stellen zu erklaren.

Wenn man alle judische und heibni sche Bestandtheile vom Christenthum mit pharisaischer Kritik absondern wollte: so bliebe eben so viel als von unserm Leibe durch eine ahn-liche metaphysische Scheidekunst übrig nam-lich: ein materietles Nichts oder ein geistiges Etwas, das im Grunde für den Mechanismum des Sensus communis auf Einerley hinaus läuft.

"Welche nur poetische Kopfe schwindlig zu "machen vermögen, ist das Christenthum "nichts als unser heutiger Theismus, und "der held jener jüdischen Secte ein homun"culus von zwepdeutiger Abkunft, der mit "den Ungereimtheiten alter hebraischen Pro"phezeihungen die Recepte einer dem Stoicis"mus ähnlichen Sittenlehre zusammen meng"te. Ihn apotheosirte das Concilium zu

<sup>\*)</sup> Religiones ad reipublicae statum compositae dividi possant in civiles et militares cet. Jo. Laur. Moshemi de rehus Chrissianorum ante Constantinum M. Commentarii. Helmstad, 1753. 4, p. 13.

"Nicda, so wie das chalcedonische feinen beili"gen Geist." \*)

: Lebt denn kein Peter Aretin mehr, um den Schweizerwiß unserd Jahrhunderts zu übertölpeln? — Giebt es keine Dornen micht, aus der Wüsten und Hecken, es die Obersten VIII. und Aeltesten zu Sucoth fühlen zu lassen? —, Man thue den Schaum vom Silber" sagt ein fürstlicher Schriftsteller von weltbestühmter Weisheit und Thorheit, dem es wesder an Starke noch Schönheit des Geistes, Salbeides zu erkennen, fehlte, "man thue den XXV, "Schaum vom Silber: so wird ein Gefäß das 4.5. "raus — Ein Herr, der zu Lügen Lust hat, 12. "bes Diener sind alle gottlos."

Wenn man die Dogmatif ber größten Potentaten vom allerersten Dogma \*\*) bes stoifchen \*\*\*) Raisers an , ber alle Welt scha-

 <sup>5.</sup> ben Avant-Propos şum Abrégé de l'hiftoire Ecclésiastique. Traduit de l'Anglois. à Berne 1766.

Ben lieft , bis auf ben Gipfel ber erhabenften Taftif und einer alle Debraismen ausites denden Pleonerie, und mit ber gulbenen Megruthe eines homunculi die ber Engel ber Wiedervergeltung bat, zwepfaltig über und über gemeffen haben, und mit eben ber Unpermogenheit zu benten und Frechbeit zu fcbreiben fortfahren wird , von bem Gpitem bes politischen und antipolitischen Dachiavellismus bie welfche Babelfchminte und ben Theaterpomp ber Garberobe und Dafchineren abjufondern; in mas fur eine icheusliche und lacherliche Rurie wird Die jungfthin noch blenbenbe Ree blisschnell und bald verwandelt merben! Denn ihr Saupt von feinem Golbe manft bereits auf Sugen und Beben , Die eines theils Thon und einestheils Gifen , und gar feis nes foftematifchen Bufammenhanges fabig find; weil fich Gifen und Thon eben fo wenig mengen lagt, als alte bebraifche Prophezeibungen mit den Recepten einer gefunden Moral, ober Die poetische Liebe bes Wunderbaren mit bem Laconismo ftoico. - Doch folde Dentmaler unfere Jahrhunderts geboren nur fur ben fofratischen Meiffel einer philosophischen Ration. ber bas Dublicum Die erbaulichsten Betrach= tungen und gelehrteften Parallelen über bei= be Indien, über die Megypter und Chinefer und bergleichen mehr zu verbanten bat.

Es lohnt eben fo wenig meiner Dube gu untersuchen, ob ber Theismus ben Bater

ser den Sohn oder den Geist des Chrissenthums vorstellen soll. Im lettern Falle würde er in der That ein Frühpredig er oder Elias jener zukunftigen Epoche sepn, "wenn Christus das Reich Gott und dem 2. Kor. "Water überantworten wird, wenn er aushe= 28. "ben wird alle Herrschaft, Obrigkeit und "Gewalt, und auch der Sohn Selbst un= "tethan sepn wird Dem, der Ihm alles un= "terthan hat, auf daß GDTT sep Alles in "Allem.

Wundern Sie sich nicht, Saul unter ben apokalpptischen Propheten und sprische Weissaungen aus dem Munde der Kai=phen zu hören. Es fehlt diesen Abtrunni=gen eben so wenig an Geistedgaben, als der ganzen Hypothese des Theismus an Tiesen der Unwissenheit und Schwarmerey, welche die Ungereimtheiten alter hebraischer Propheziehungen und die schweren Stellen paulinisseher Briefe sattsam entschuldigen könnten.

Weil aber der Begriff des Geistes, vermöge der neuesten philosophischen Offenbarrungen, in einem guten köffelvoll Grüße besteht, den jeder homunculus eines starfen und schon en Geistes unter seinem golzdenen Saarschadel oder seiner silbernen Glazen mit sich führt, und durch das Monopol seiner Grüßes die schon an sich lichtscheue Geissterwelt zu Contreband macht, um mit den Rraften der gegenwartigeren Körperwelt

besto baarer wuchern zu können: so erlauben Sie mir ad imitationem großer Farren und weißer Ochsen, die von jeher mit Herode und Pilato in ein Horn geblasen haben, das unerklärliche oder geistige Etwas des Ehristenthums in seinem unbekannten Werth zu lassen, und lediglich bey dem durch eine höshere Scheidekunst gefundenen materiellen Nichts des Theismus stehen zu bleiben, um zu versuchen, wie die Kraft des Ehristenthums zu diesem angeblichen Urstosse desselles ben sich verhalte.

Worin bestehen benn die Wirkungen bes Theismus und seiner Legion — denn ihrer ist viel, die Wit, Scharssinn, Geschmack und Gelehrsamkeit versthwenden, ihn plausibel, populair, ja gar orthodor zu machen, und in das schmeichelhaftelte Licht oder Engelgewand der Vernunft, der Rechtschaffenheit und der Andacht einzukleiden oder zu metasche

matifiren ? -

Fehlt es einem Julian an cynischer Beiligkeit, an attischem und gallischem Geschmate, an romischer Staatsklugheit und Mannheit, an pedantischem Eifer in ber Resformation des Polytheismus? — Was hat man sich also von den Verdiensten der neuesten Porphyrianer um den Theismum zu verssprechen? Des ersteren Meisterstütze Els ros Burlaie Haise und Eis rie Mariga rus Gis, sind keine durch den Sectenneid unterdrückten oder verstüms

melten Fragmente, sonbern die achtesten Urkunben eines poetischen und philosophischen Energusmenen, der stark genug war die Absurditäten eines Libamius und Jamblichus zu verschlusden und in kindische Entzückungen über ihren Bis zu fallen, welcher ihm eben so einleuchtend zu sehn schien, als das faule Holz unserer philosophischen Legendenschreiber ihren Zeitverwandten, die gen eigte Leser der Finsternik, aberkeine Her men evten mit gewassneten Augen sind.

Rann moblielbst ein Arouet Ralstaff. ber unverschamteste Spermolog und Virtuofe . Diero = und Spfophant feines Jahrhunberts, in Abrede fenn, daß die chriftliche Epoche alle feine Meonen an den aufferordent lich ften Wirfungen von Umfange und Dauer unendlich übertroffe - und baß ber Name eines judischen homunculi burch aute und bose Gernichte und die aufferst entgegengesetten miracula speciosa, Die aller Thanmaturgie und Illufion dramatischer und epischer Dichtkunft Trot bieten , über aller mothologischen Gotter, griechischer Weifen, romifcher Belben und Carrouchen Da= men mehr erhobet worden, als ce keinem mobernen jemals gelingen wird, sich selbst unfterblich zu schreiben ober es burch die Bauchpfaffen ber ichmarzeften Monchskunft zu werben. -

Gin wenig Sauerteig machte Ma bomet zum größten Eroberer menschlichen Unbenfens, gegen den selbst Alexander der Gro-

Be als ein bloges Meteor erfcheint.

Durch ein wenig Sauerreig ging das fünstlichtte Spftem der Politik und Goldmacheren auf und verdarb, zu dessen julianischer Wiederherstellung sich vom Licht des Theisemus eben so wenig erwarten läßt, als von einer Bande galilaischer Pachter und epikurischer Ignoranten im beliebten Taschenspiel. —

Sollte es bem Theismus gelingen, burch ben Susteig ber feinsten Logif und Ethit einen Protector, wie Eromwell, oder Statthalter mit Schlusseln zu den Schäthen ber alten und neuen Welt hervorzubringen? — Ja haben die größten Theisten den Ruhm ihrer Starke der Ausübung des moralischen Phariscismus, den sie predigen, zu verdanken, oder nicht vielmehr einer stoischen und klugern Enthaltsamkeit, die Burde der Pflichten, welche sie ihren Lesern gledae adferiptis auslegen, mit dem kleinen Finger anzurühren?

Wenn also ber Weg bes Christenthums noch immer eine Secte heißen soll, so verdient selbige vorzüglich als eine politisich e betrachtet zu werden. Der held dieser Secte wurde bald nach seiner zweydeutigen Geburt für einen Konig erfannt. Er nannte selbst ben Inhalt seines Theismi ein Reich

ber himmel, und legte vor feinem beidnischen Richter, ber bas Urtheil der schmablichsten Todesstrafe an ihm vollziehen bieß. bas aute Bekenntnig ab, daß fein Ronigreich nicht von diefer Welt fen ; -- benn welche irbische Monarchie ober Republit fann fich einer folden Musbreitung und Dauerhaftigfeit, einer folden absoluten Frenbeit und bespotifden Geborfams, folder einfachen und qualeich frucht baren Grundgeseke rubmen? Dem Geruchte feiner Lebre erscheinen alle Krafte ber drev Raturreiche und alle große und fleine Triebfedern ber menfchlichen Gesellschaft untergeordnet, wenn man auch die Kirchengeschichte. bloß aus dem Knodengerivve eines Schweißers studirt, bessen Renntniß sich freylich nicht weiter als auf bie Mus = und Gingange ber festen Gottesbura erstreden fann.

Die Verwerfung des hebraischen Gesinbels und die eben so wunderliche Erhaltung desselben, die tragische Verstockung eines weisen Pharaons und die komische Metamorphose eines Monarchen, dem als einem Knecht des HENRN, auch die wilden XXVII, Thiere auf der Erde hatten dienen müssen, in 6 Dan. das Gleichnis eines Ochsen, der Gras ist und der Ehrenhold seiner eigenen geheimen Geschichte wird — sind eben so gut als der herrschende Theismus unsers erleuchteten und gesitteten Jahrhunderts, Glieder und Theile des großen evangelischen Plans der Erbarmung über das ganze verführte menschliche Geschlecht, das nicht einmal seine einheimissche Thorheit, geschweige eine Staatsweiseheit hoherer Ordnung zu erkennen fabig, aber lächerlich genug ift, erstere zum Maaßstabe und Probirsteine der lehtern zu maschen.

Das Möhrchen bes Himmelreichs mag baher immerhin, in Vergleichung aller übrigen Universalmonarchien und ihrer pragmatischen Geschichte, ein kleines Sen korn sepn: so ist wenigstens das Ferment dieser Secte unläugbar, unterdessen der Theismus durch die Modeseuche mehr und mehr zu einem tummen Salz ausartet, das weder auf das Land noch in den Mist nüße ist, sondern man wird es wegwerfen, um von den Leuten zertreten zu werden, gleich den Persten des Christenthums von Lucianen und Justianen.

Es ist allerdings ein großes Gluck, aus bem Geist und in den Geist seines Jahrhunderts zu schreiben. Das Publicum vergaftt sich sehr leicht in die Argusaugen und den Irisschmelz eines Pfauenschwanzes, ohne auf die garstigen Füße und eckle Stimme des Wogels Acht zu geben. Man hat an den neuesten philosophischen Pagoden, die Baufunft, die Maleren, die Polyhistorie bis auf

vundert. Welcher Kunstricter hat aber die Fackel bis ins Heiligthum der Philosophie selbst gewagt und den dem ofritichen den Affen ans Licht gebracht, dem zu Ehren die Henstemben starker Einfalle und schorer Gesinnungen geopfert werden? Welcher Kunstricter hat das leichte Wert der Barmberzigkeit übernommen, den von philosophischer und kritischer Beiligkeit aufgeblasenen Schriftgelehrten auf der Stelle zu überführen, wie manche Wahrebeiten er als ein Ripper und Wipper behandele, und wie manche Lügen er, troß einem Münziuden, gangbar zu machen suche?

Erlauben Sie mir M. H., diesen über ein materielles Nichts geschwäßigen Brief mit einem Bewunderungszeichen zu schließen, wie Ihr hierophant unter den Vocabeln, womit er den Anfang macht das Verberben des Christenthums zu beweisen, die Reliquie des heidnischen Wortes: Symbolum\*) übergehen können. Friedrich Spanheim zählt noch ein anderes eben so merkwürdiges Wort \*\*) zu den Tralatitiis ex Gentilismo. Es läßt

\*) Moshem, lib, cit. p. 321.

nismum, a Politia ad Ecclesiam traductum.

Vid. Opp. Tom. I. Lugd, Bat. 1701. fol. p.

632.

sich aber auch hier mit Mosheim \*) sas — non agitur de vocabulis, quae sine antiquissimis habeantur sine recentius int ta putentur, naturam rei minime mut quae aliunde quam ex vocabulis disci bet.

<sup>•)</sup> Ibid. p. 141.

## Bierter Brief.

Ich zweifle sehr M. H., an der dogmatischen und historischen Zuwerläßigkeit von jesnem poetischen Goldalter der ersten Mutterkirsche, welche Ihr Hierophant zum Mittelbesgriffe seiner Vergleichung mit, ich weiß eben so wenig was für einem ihm gegenwärtigen Zustande des Christenthums annimmt? Vielseicht liegt in der ganzen Voraussehung so viel Aberglauben und Mißverständniß zum Grunde als bey der Verehrung der Mutter Maria.

Wenn, wie lange, wie viel Jahre oder Jahrhunderte nach Ausgießung des heisligen Geistes hat jener Stand der Unschuld geröhrt? Hegesippus, ein Zeitverwandter des Irenai\*), soll die Jungferschaft der Rirche bis auf den Kaiser Trajan, Andere diesen apokryphischen Perioden vom Japostel Constantin bis zu den Pahsten Leo und Gregorius ausgedehnt haben. In dem vor mir liegenden Semilibello ist diese chronologische Frage fast so unbestimmt gelassen, als behm Horaz \*\*) in einem ahnlichen Falle aceruus pilorum in cauda equina.

S. Henr. Valesii Annotationes in Lib. IV.
 Cap. 8. Hist. Ecclef. Eusebii Pamphili.
 Lib. II. Ep. 1. 45.

Burden nicht Kephas und Barnas bas verführt den Juden zu heucheln, und unterschied sich nicht der kleinste und jüngste Apostel durch seine Standhaftigkeit, denen, die das Ansehen hatten, unter Augen zu wisderstehen; daß daher gar die neuesten Principes de convenance et d'économie unserer großen Potentaten zu den a post olisch en Kanonen von ihren Nachfolgern gerechnet worden sind.

280 ist ferner jene hochgelobte Mutterfirche des Christenthums zu suchen und zu

finden ?

Dic quibus in terris; et eris mihi magnus

Die Kirche ju Jerusalem, welche oben angeführter Segesippus eigentlich verstanden haben soul, \*) hatte nach Mosheim \*\*) ihr Ansehen lediglich den Aposteln zu verdanken. Jede der altesten Kirchen war fui juris \*\*\*) und die ersten Spuren derjenigen Constitution,

intended the state of the state

<sup>\*)</sup> Valesii Annot, in Lib. III, cap. 32. hist, eccles. Eusebii Pamphili.

<sup>\*\*)</sup> Ecclesiae Hierosolomytanae auctoritas non tam in Ecclesia sed in Apostolis I, c, p,

<sup>\*\*\*)</sup> Id. ib. p. 152. 155.

on, noe'de Rirden versammlungen \*)
ervorgebracht hat, sou in Griechenland proincia conciliorum ferace und nach dem
Ruster der Amphictyonen, entstanden
yn. Folglich wurde die ganze hier archie \*\*)
viche gleichwohl dem, hierophanten am meis
hm auf dem herzen liegt, durch seine eis

<sup>&#</sup>x27;) Id. ib. p. 153. 268. Spanheim abet sagt Opp. Tom. I. p. 787. Afris mos suit his in Anno Symodum convocare, vere et autumno. Hinc plurima Concilia (in Seculo III.) Africana et Carthaginensia. Det hochwürdige Alexanober von Ablersheim vergleicht gar die etzsten Rirchen mit den schottischen, irlandischen, porkischen und englischen Logen, deren auss gebrochene Streitigkeiten über den auf der natürzlichen und geheiligten Einheit gegründeten brepfachen Grund ihres Ordens und seiner heiligthümer aus den öffentlichen Zeitungen bestannt sind. S. Apologie des Ordens der Frepamaurer. Philadelphia 5651. S. 114. 128.

<sup>\*\*)</sup> Magna illa res, quam Hierarchiam nominamus, tot disputationum et bellorum inter Christianos tristissimum argumentum — a graecarum ecclesiarum consilio civilem patriae suae gubernationem et concilia gentis imitandi profectum est. Moshem. I. c. p. 270. 271. \*\*\*)

pr. Sal. gene Sppothese zu einer ich ablichen Flie-RI, 1. ge, welche die gute Salbe verdorben hatte,

XXII, Die er gu filtriren fucht.

Sollten aber felbst deumenische und apostolische Gebrauche unserer Frenheit in Christo Einspruch thun konnen — und sollte und an dem Rleinode dieses Palladiums nicht mehr gelegen sepn, als an einer neuen papiernen Scheidewand atter Feindschaft, die in Christo aufgehort hat?

Collte das Christenthum nicht ale ter als das Seidenthum und Ju= thum fepn, und hat der Anfanger und Bollender unfers Glaubens nicht felbst ge=

fagt: "Gbe benn Abraham - -

Sollte das Pabstthum nicht wenigstens alter als der Isapostel hierarchisches Christenthum seyn? Lag der Saame davon nicht vielleicht schon im Herzen und in jener Frage der Kinder Zebedai: wer der erste Minister im Himmelreiche seyn wurde? — Ja haben die Knechte aller Knechte nicht selbst Philosophen und Birtuosen das offenherzige Bekenntniß abgelockt: "tant leur politique éroir supérieure à celle "des Souverains! "War nicht einer der Zwolf boten ein Theist und würdiger Wortläuser des Selbstmörders Blount und seines jüngst abermals apotheositten oder kanonisitzten Apollonius Kappador?

Beruht nicht ber gange Salmud bes Pabitthums auf bas Anfeben ber Rirchen-

v mind set et, und sollte dieser Name allein nicht v mind ser seyn, als alle vocabula disci-Matth. Plinae arcanae? Will man und nicht durch geine gibeonitische List unter das k necht isch e Joch sangen, welches weder unsere Nater noch wir zu tragen vermögen?—, So du, 2 kor. V., der du ein Hierophant bist, heidnisch lebst vini, 48. , und Christum nicht kennst als nach dem "Fleisch, warum machst du und zu Sa. "maritern und willst unsereitus und sym, bola einem stumpfen cultello Flaciano un= "terwersen?—"

Gonnt, starke Christen! euren schwachen Brüdern die erbauliche Aussicht einiger alten Bruchstücke, deren ehrwürdige Rudera oder verstostete Schilde sie dankbar an ihren Schwertsund Spillmagen des abergläubischen Heidensthums und Pabstthums ihrer Vorfahren ersinnern — oder wollt ihr lieber am fre mben Ingläubig en ziehen? Wird es euch wohl gelingen die göttliche Bestimmung eines Steins zum Anstoße, eines Felsen zum Aergerniß, eines Zeichens zum Wisterspruch durch neue Lesarten, neue Ueberssehungen, neue Dogmen, neue Homilien, neue Grammatiken und Vocabelbücher aus dem Wege zu raumen!

Ich weiß wahrlich noch nicht M. H., wie weit man eigentlich in der neuesten patristischen Untersuchung einer einzigen Lehre gekommen ist, deren Bepspiel zu einem Be-

meife meiner Bebergigungen bienen fonnte. 2Benigftens icheint mir die Revision bes Ranons mit einem großen Umwege burchgewühlt worben zu fenn, ohne baß ich abfeben fann, mas Die Gelehrfamfeit fowohl als ber moralifde und aftbetifche Gefchmack unfere Jahrbunderts, geschweige bas Chriftentbum in ber Saunt fache fonderlich gewonnen babe. Go wenig Die Uebersetzung ber 70 Dollmetscher burd bie von den Evangeliften und Aposteln baraus angeführten Stellen fanonifch werben fann; fo wenig traue ich Diefe Macht ein Buch ju fanonifiren ben Rirchenvatern und Concilien 306. V, ju. Die judifche Mennung, das emige Leben in der Schrift zu baben, war viel leicht der Pflicht ihrer Prufung eben fo nachtheilig als gunftig, und diefe ift unwiffenden ober leichtfinnigen Theisten allerdings gu em pfeblen. Chriftus feibit aber beruft fich bloß auf bas barin enthaltene Beugniß von 36m, bem einzigen Wege Gelbit gur 2Babt beit und jum leben. Wenn Er nicht Beuge niß von Menschen angenommen, fo weiß ich nicht, wozu bem Beifte Geiner Berbeis Bung bas Beugniß ber alteften und bie Gottin Bona fides \*) ber neuelten Rirchen

<sup>&</sup>quot;) S Joh. Dav. Michaelis orientalifche und em getifche Bibliothet im gten Theil. S. 183.

vater, und beiber ihre Opera operata eben

notbig oder bebulflich fenn follten.

Warum will man benn in Unsebung unferer Bundesbucher Die Ausnahme einer Regel ober eines Recepts faruiren, bas man jum innigen Berftanbe aller anbern Schriften und porzuglich claffifder, jeder Da= tion und Sprache fur bewährt gefunden, namlich felbige mit und in bem Geift ibrer Berfaffer zu lefen? Ich fonnte mich in Die= fem Rach auf manche bona fide gemachte Be= obachtungen über einige ber allgemeinsten Ur= quellen berufen. - Done eigennutige Erwartung eines Dacens habe ich feine Ule= berbleibfel mit fo emfigen Geschmack als bes Soratius auf meine alten Zage ftubirt und bie eitle Reugierbe gehabt , feine meiften Musleger nebit einigen Ueberfegern und bent beffen Dachabmern fennen zu lernen, fann mich aber faum rubmen unter allen Thorfustragern einen einzigen Bacchanten ber glucklichften Laune gefunden zu baben. - Db 2Boobs topographischer Berfuch bem Somer naber fomme, ober die neuelten orientalischen und eregetischen Wallfahrten ben mofaischen Reliquien, ift mehr zu munschen als zu er= marten, weil leider! Bufall in das mirfliche Wachsthum menschlicher Ginfichten weit mehr Ginfluß zu baben icheint, als die bestgefinnten und überlegteften Entwurfe.

Wenn alfo unfere Religionsbucher ben Worzug einer allerbochften Gingebung fpruch machen, fo forbern fie, mit un Ge ift besienigen anbetungewurdigen und verborgenen Wefens gelefen zu werben , fich als ben Schopfer himmels und ber ben verklart und, vorzüglich vor allen ar Nationen , fich einem fleinen Sofgefindel glaubiger und verachtlicher Theiften von geschranften Ginfichten , verdorbenen Dei gen , boperbolifchen Ginbilbungsfraften ber lacherlichften Gelbstgenugfamfeit und telfeit, wie unfere Suben und Woltaire auf ben beutigen Zag find , vertraulicher fenbart - - fo forbern biefe Bucher id terbings mit und in bem Geift besienigen ! ften gelefen zu werben, ber als ibr Ro ohngeachtet ber gesundeften und mobiltbati Moral, welche bie Bluthe, bas Gala ben Mether bes erhabenften Stoicismus Epifurismus vereinigte, eines fcmablie fremmilligen und verdienftlichen Tobes und die frobliche Botichaft feiner Muf bung und Erlofung und Wiederfunft Weltgerichte vom Muf = bis jum Nieder ge ber Conne, vom Gud = bis jum Do bat verfundigen und erschallen laffen. 3 gemeffener alfo ber Inhalt Diefer beiligen cher fowohl bem Gott ber Juben unt all gemeinen Plan bes großen Raturb als ber besondern Theofratie bes fl

risischen Volks und dem heiligsten Charakte feines gekreuzigten Konigs ist: desto kubiger können wir von der Wahrscheinlichkt einer allerhöchsten Eingebung dieser heidem Bücher und von ihren Verheißungen eike herrlicheren Erscheinung überzeugt sepn.

Ohne mich noch über die allgemeinen und Mondern innern Data zum Beweise unsich Kanons auszulassen, glaube ich, daß jene Agemeinen und besonderen außeren Data ber Auflösung mancher gordischer Knoten gesm Juden, Theisten und Muselmanner des Spriftenthums angewandt werden konnten.

Der aufrichtigste Scepticismus scheint und feine Untersuchungen, sehr natürlicher Beise, in eine größere und übertriebnere Verstugnung des Sensus communis zu verfallen, als diejenige ist, welche man aus bloßer sittsicher Scheu für die im Evangelio aufgedeckte herunterlassung zur Thorheit und Schwäche und Trost unsers im Ganzen genommenen Gesschlechts schuldig ware. Daher ist die unversweidliche Folge des kunstlichen Unglaubens eizweidliche Folge des kunstlichen Unglaubens eizweidliche Folge des kunstlichen unverstundigkeit, die sich zu einander verhalten wie bes Prigenes\*) Allegorien zu seiner Hers

qui ab omnibus dissentiunt, secum ipsis etiam dissidere et quae magnifica laudant, simul tacentes improbare ac repre-

apla ober auch zu feiner buchft abliche

Wollziehung bes Ennuchismus.

Gie werden vermuthlich benten, 9 S., daß ich im Bergen von ben Rirchenvo tern eben fo ara bente, als 36r Sier phant von unferm Martin Luther gu be fen icheint - Ohne ber brepfeitigen 301 frepbeit etwas zu vergeben, will nur noch anführen, daß ich feit bem D to meines erften Briefes mir Die Duge g fcafft, Die alteften Rirchenvater nach ber Reit bis ins vierte Jahrhundert binein burchgi geben und nunmehr bem vorgestecften Bie meiner Laufbabn febr nabe bin. Ben Dief Befriedigung einer Antopfie, batte giemlichen Stoff gesammelt zu philosophisch Revisionen über Die Geschichte einer politisch Secte, Die intereffant genug und allen Lefer etwas naber liegt, als bem gelehrten Dem frit in Westphalen, Egppten und Chine Die neue Welt und das alte Germanien. Meine gegenwartigen Augenblicke reichen ab faum zu Binfen , und die Kluft im Zeitrau meines Briefwechfels wird Gie noch minder b fremden.

hendere videntur. Mosh. 1. c. p. 630. Et berselbe vergleicht biesen Kirchenvater mit Co stantin bem Großen p. 606. Vt Constantin. M. ciuitati, ita Origines disciplinae Christinae novam plane formam dedit.

## Runfter Brief.

Statt bes beiligen Eprilli habe biefe ganze Boche nichts als Mémoires critiques et historiques uber militairische 216tertbumer in vier Theilen in groß Quarto \*) gelefen, nicht ohne Erbauung trop mei= ner tiefen Unwissenheit der Sachen, weil ich in meinem gangen Leben weder Meugierde noch Gebuld gehabt, faum eine Wachvara-De, geschweige eine Revue anzuseben.

Seitbem ich ben Julius Cafar auf Secunda ervoniren mußte, ist er mir fast gar nicht mehr in die Bande gekommen; benn ich fette es mir damals schon in den Ropf, daß alle Drbile ber gangen werthen Chriftenbeit ju Pferd und ju Buß jenen fostbaren Heberbleibseln einer romischen Beldenseele nie= mals gewachsen senn konnten, und daß Rinbern und Schulfüchsen über den Werstand diefer Fragmente der Ropf eben so warm wer=

<sup>\*)</sup> S. Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'Antiquité militaire par Charles Guischard, nommé ovintes icilivs, Colonel d'Infanterie au Service du Roi de Prusse et Membre de l'Académie Royale des Sciences et belles Lettres de Berlin, 1773. en IV Tomes gr. 4to, p. 269.

ben mußte, als ben meiften unferer Theiften ben Lefung alter bebraifchen Prophezeihungen

ju begegnen pflegt.

Wenn aber ein gelehrtes Genie sagen kann: je suis koldat \*) — wenn ein Quintus Teilius seinem Vaterlande und der Nach-welt einen Schaft von muhsamen, scharssimmigen und grundlichen Untersuchungen über einige Kapitel des Casars verehrt: so kehrt meine graue, triekaugige Muse, gleich einer Ninon, zum Spiel ihrer Jugend zuruck, pour la rareté du kait —

Gomen Sie daher, M. S, Ihrem polemischen Briefsteller einige Minuten von einer Wiertelstunde, die Sie ben Ihrem Camin einer Pfeise Enaster aufopfern, zu einer Episode über den Julius Cafar und seinen großen Commentator, und allenfalls fühlen Sie an diesem Blatt Ihren Muth, wie der Borlefer des Konigs Jojakim und seiner Kursten

XXXIV, an der Handschrift des armen Copiften Ba-

Julius Cafar hat in Spanien bie Laufbahn feines friegerischen Ruhms angefangen und beschloffen. \*\*) Er legte ben Grund bazu in einem Feldzuge gegen die Lusitanier, von bem ber neunte oder lette Abschnitt bes

<sup>\*)</sup> Préface p. XI.

<sup>\*\*)</sup> p. 269.

zweiten Theils handelt. Zwolf Jahre darauf erschien Casar wieder in Spanien und beraubte den Pompejus seiner besten Kriegsmacht in dem gelehrten Feldzuge, dessen ausführliche Geschichte die acht Abschnitte der bei den ersten Theile begreifen, worin der Tert des Casars aus Lid. I. Commentatiorum de Bello Civili entwickelt und umschrieben, theils aus andern Quellen, theils durch bescheidene und glückliche Muthmaßungen ergänzt und durch Parallelstellen, Anmerkungen und ganze Abhandlungen ausgelegt, erläutert und erörstert wird.

Der britte Theil dieser fritischen und his storischen Denkwurdigkeiten enthalt einen Bersuch über Casars Legionen, ein sorgsaltiges Tagebuch ber vier Jahre vor seiner Kalendersreformation und der Uebersehung eines grieschischen Manuscripts — zum Theil nur Auszugeweise.

Der vierte Theil ist eine Chrenrettung ber "militairischen Denkwurdigkeiten über die "Griechen und Romer" vorzüglich gegen die Recherches d'Antiquités eines Ritters, der d'une main conduite par l'estime auf des berühmten Folards Grabmal Blumen gessäet, die mit aller Energie und Würde eisnes redlichen Schriftstellers abgesertigt werden; woben mir sehr oft die letten Worte der Vorrede eingefallen — que si j'étois né François: weil wir in diesem Fall kaum ein Meis

sterstück von so antiker Reife und reichem Ge hatt aufzuweisen haben wurden, in einer pra cherstolzen\*) Mode sprache — und in einem Jahrhunderte, das wegen seiner unsterb lichen Berdienste "to entertain the Trud and Mystery of Typographers \*\*), da papierne genannt zu werden verdient.

Sie werden leicht erachten, M. H., daße weder militairische Antiquitäten noch Ne och mien, sondern einige vortreffliche Aufschlüsse über das Genie und Glück Scharb sind, denen ich meine Erbauung in einer sonst für mich so den und wüsten Lectur zu verdanken gehabt — Und las nich der große Tacticien Folard selbst mit so vi Enthusiasteren die Alten, weil er sie gar nich verstanden haben soll, wenigstenst tief unt einem Quintus Jeilius, der

<sup>\*) —</sup> cette langue hérissée encore de termis barbares, qui se traine péniblement ave tout son attirail minutieux d'articles de verbes auxiliaires et qui n'oppose que son orgueilleuse pauvreté — Historides XII. Césars de Suétoue, traduite pau Henry Ophellot de la Pause etc. à Par 1771, en IV. Tom. gr. 8. Présace XII.

<sup>\*\*)</sup> Thom. Brown's Religio Medici Part. Sect. 24. in feinen Works, London 168 fol.

ber lesenswürdigen Worrede seines Werks nebst anbern Betrachtungen auch einige über ben mesentlichen Unterscheid der alten und neuen Sactif macht, und über ben Contrast ihrer

Spfteme zum Bortheil der letteren.

Die zu einem comparativen Urtheil ent= gegengesette Verspective fann selten von beis ben Geiten einem Schriftsteller gunftig fepn, meil es wenige Augen giebt, die mit gleichem Mortheile in der Rabe und Kerne feben. Der tactif de Ruhm unfere Jahrhunberts mag aber so erhaben senn als er molle: fo beruht boch, nach dem eigenen Gestand= niß bes martialischen Macens, auch biefes Cavitolium auf bem birnichabel eines Monchs, ber ben gottlichen Ginfall hatte bas bollische Schiefpulver zu erfinden.

Wenn es mir erlaubt ift, M. S., die milis tairische mit der litterarischen Tactif zu veraleis den, welche beide ibren Dauptfit in einer Resis beng zu behaupten scheinen: so ist der gleich be= wundernswürdige Fortgang der Kritik im aleis den Maake fur die naturliche Wirkung einer eben fo fcmargen Dondstunft anzuseben. Ja vielleicht haben unsere Potentaten die größte Halfte ihrer optischen Berr= lichkeit der unbekannten Ablagreformation eis nes Monchs zu verdanken, der wie Maro ben Bathyllen unserer Zeit mehr als ein: Sic vos non vobis — qu rathen und

zu verdauen aufgeben tonnte.

Wenn aber Casar, ber Quastor von 35 Jahren, im phonicischen Tempel des agyptischen Hercules zu Cadix \*) sich bep der Bildsaule eines Alexanders, gleich dem Zollner im Evangelio, auf die Brust schlug: so ist es mir schwer zu verstehen, in welchem Sinn das große Muster und Vorbild Casars bloß ein Roi soldat \*\*) heißen kann, falls es nicht der Weisheit des Auslegers anständig geschienen, jeden neuern held seinem altern Ahnherrn vorzuziehen.

Ich eile zum Schluß meiner Episode noch mit einer einzigen Anmerkung über eine sehr verdorbene Stelle des Grundtertes im 39. Rapitel, wo der gelehrte Commentator liesset: \*\*\*) "Caesar legiones in Hispaniam "praemiserat quinque ad sex millia auxilia "peditum — adhuc optimi generis hominum mille —" Er bezieht sich in Anssehung des eingerückten Wortes quinque auf eine Handschrift des Siaconius. Ich besitze die Jungermannsche Ausgabe des Säsar, zwar nicht die von 1606 †) sondern von 1669 welche auf dem Titelblatte austior et comp-

<sup>\*)</sup> Mémoires critiques et historiques p. 283.

<sup>\*\*)</sup> P. 404.

<sup>\*\*\*)</sup> P. 27. 28.

W P. 498. \*)

tior heißet, und finde selbiger zusolge, daß Eiaconius, ohne einige Autorität aus freper Fauft gelesen haben will: "Caesar legiones "in Hispaniam praemiserat fex \*), auxi"lia peditum equitumque tria millia —

Runmehro ist es wohl einmal Zeit auf bie Tralatitia ex gentilismo des hierophansten beim zu kommen, dessen Begriffe vom heidenthum eben so schwankend, unzuversläßig und seicht zu seyn scheinen, als sein Archetypus des Christenthums. Denn was ist heidenthum — und welches meynt er? — Den Barbarismum, von dem

<sup>)</sup> Statt einer Sanbichrift führt Chaco'n folgenbe Grunde fur feine fe ch & Legionen an : nam fex legiones habuisse Caesarem, videtur cognosci posse ex illo loco infra "sin-"gulaque latera caltrorum fingulis attribuit "manienda, reliquas legiones in armis ex-"peditas, contra hostem constituit" quam tres legiones tria latera castrorum municent. religase tres in armis contra hostem essent. et vox ad ex duobus ultimis elementis praecedentis dictionis, vt faepe fit, à librario addita oft. Diefe eigenmachtige Berbefferung wird einigermaßen baburch enteraftet, bag Chacon unmittelbar barauf anführt im Coder bes Ach ill Estacio gefunden zu haben: auxilia peditum nulla und für diefes legte Wort millia nebft einer fehlenden Bahl vermuthet. In eben diesem Codice stand: huc optimi generis, angait des gemeinen hine -

das Judenthum selbst ein Zweig gewessen seyn sou? — Den Schthismum oder Tatarismum welchem das große Geheimniß eines im Fleisch offenbarten Gottes lange vor der Apotheose des nicknischen Concilii kundbar gewesen seyn soul \*)? — Den Hellen ismum, zu dem weder die Mysterien noch die philosophischen Secten eigentlich gerechnet werden können? — oder den Theismum, der sich zu den übrigen wie des Teusels Tasch enspiel zu seinem Schachspiel verhalten und an Tralaticis ex Gentilismo das samaritische, römische und jesuitische Christenthum übertreffen sou —

Hat die Ausbreitung des Spristenthums nicht eben so sehr zur Reformation des Heisbenthums bengetragen, als letteres vielleicht zur Verfalschung des ersteren? — Und wenn das Heidenthum auf die Seligkeit wenigsstens in Thesi der neuesten sokratischen Apologissten und Vriefsteller Anspruch machen kann; wie sollten einige zwerdeutige Reliquien von heidenischen vocabulis und ritibus eine sophistisstische und spkophantische Verläumdung des

Chriftenthums berechtigen tonnen ?

200=

<sup>\*)</sup> Recherches philosophiques sur les Américains Tom. II. p. 357. 360. — sur les Egyptiens et Chinois Tom. II. p. 194.

Borin beffeht endlich bie Abgotteren , Diefes Sauptlafter bes Beidentbums ? - Ben Rinbern in ber Lufternheit nach ieber verbotenen Gartenfrucht - Ben Denidenidgern von philosophisch-poetischer Embifbunge= fraft, in bem foftematifchen Bau eines Thurms bon unabsebbarer Gpige - Rach bem Mus= gange aus bem Baterlanbe bes weifen Trismegifti und feines politifchen Beidenthums, Dabftthums und Untichriftenthums, und nach jener feperlichen Promutgation eines Defalogi, über beffen mpftischer Klarbeit eine bicke Decfe bangt, feitbem unfere bemofritischen Pfauen, Affen und Pegafi fich am Bis ber Gefete foctblind gelefen haben, gab es im Lager der Emigranten das Felbgeschren eines Singetanges um ein gulbenes Ralb.

St. Paulus rechnet vorzüglich zur Ab- Sphef. V.
götteren und zum Gößendienst das System III, 5.
des Geißes, welches sich eben so gut für
das Alter eines achtzehnhundertjährigen Greis
ses zu schicken scheint, als damals für die
letzten Zeiten des erstigebornen Theiss
mus turz vor dem Ende seiner Theorem
tie und vor der Zerstörung ihrer Metros

polis - -

Beiliger Julian! Giebt es benn feinen Buridia Hais, mehr; um einen Strahl best Lichts und ber Warme in das herz unferer Wig ande zu schleubern und ihre Theo-machie ober Autocheirie zu beschämen

Rein Damonomaftir, ben epifuris ichen Sirten ber Gergefener und ihren Seer= ben ein vanisches Schrecken einzujagen, burch bie Magie bes Worts! - Reine Legio Fulminatrix , um unfern pringmetallenen , porcelainen , papiernen Rirchen = und Staats-Simmel in Blis, Donner und Sagel, Wolfenbrufte und Weinschlauche zu verwandeln, und bas burch ben Apoll bes Theismus ausgefo= gene gand und bas verbrannte nigrum feruum pecus weiß zu maschen und zu erqui= den! - Gollen die Rabel ais und Grecourts des Baterlandes vor Sunger und Durft verschmachten - und ihren Tag verfluchen auf Siobs Afchenhaufen, unterbeffen fleine Toutous bas Brod ber Rinder bes Reichs verpraffen, und in welfchen Maufolaen dem Weltgerichte des judifchen homunculi und ber Werheißung feiner Wiederfunft entge= genschnarchen --

Lebt benn kein Monch mehr, stark im HERRN und in der Macht Seiner Starte, zu kampfen mit den schönen und starten Geistern unter dem himmel — die sich ihres gesalbt en Namens schämen und lieber Theisten heißen mögen dem GDTT dieser Welt zu Ehren, der sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unterdessen hierophanten sich mit der Mückenjagd heid-nischer vocabulorum und rituum beschäftigen,

State of Figure 1 Walter

weil es ihnen in der Finsterniß ihres Aeons guc. II, am Licht fehlt sie anoxabelo ibras - 32.

Lebt denn fein Elias Eiger mehr, der 2. B. ber bem Baal baß diene, denn die geschminfte Je- 18. 1. B. sebel ihrem Bundesgenoffen Abab, aus Wein- ber Kon. XXI. bergen Kohlgarten zu machen

"Ruft laut" sprach der hungrige Pros 1. B. der phet, denn es ward Mittag, "ruft laut, Kvill, "denn er ist ein Gott, er dichtet, oder hat 27.
"du schaffen, oder ist über Feld, oder schläft,

"daß er aufwache." -

Aber das Feuer des herrn kam auf dem Altar des heiligen Spotters zu Gaste und "fraß Brandopfer, holz, Stein und Erde, "und lectte das Wasser auf in der Grube."

Rurg alle Propheten Baal wurden gesichlachtet, gleich Mastkalbern, dem eifersfüchtigen Gott der Juden gum sugen Geruch in feiner Rafen

Nach geschehener That am Bach Kison sprach Glia zu Ahab: "Zeuch herauf, if und "trink, benn es rauscht, als wollt es regnen."

Kaffen Sie mich, M. S., den Mittag auch bewillfommnen, weil mein fleines und großes Sausgesinde nicht langer warten fann, und damit die Gerichte nicht falt werben.

Greif an das Werk mit Freuden, 28on.VI, ohne elifa.ifch e noch hierophantische Autor= Matth. sorgen — einen Eabogen langer ober eine VI, 27. Spanne fürzer zu werden.

18 \*

das Judenthum selbst ein Zweig gewessen seyn sou? — Den Schthismum ober Tatarismum. welchem das große Geheimniß eines im Fleisch offenbarten Gottes lange vor der Apotheose des nicknischen Concilii kundbar gewesen seyn sou \*)? — Den hellen ismum, zu dem weder die Mysterien noch die philosophischen Secten eigentlich gerechnet werden können? — oder den Theismum, der sich zu den übrigen wie des Teufels Tasch enspiel zu seinem Schachspiel Verhalten und an Tralatitis ex Gentilismo das samaritische, römische und jesuitische Christenthum übertreffen sou —

Hat die Ausbreitung des Ehristenthums nicht eben so sehr zur Reformation des Beisbenthums bengetragen, als letteres vielleicht zur Verfälschung des ersteren? — Und wenn das Beidenthum auf die Seligkeit wenigsstens in Thesi der neuesten sofratischen Apologissten und Briefsieller Anspruch machen kann; wie sollten einige zweydeutige Reliquien von heidensichen vocabulis und ritibus eine sophistissische und splophantische Verläumdung des

Chriftenthums berechtigen tonnen ?

2B0=

<sup>\*)</sup> Recherches philosophiques sur les Américaios Tom. II. p. 357. 360. — sur les Egyptiens et Chinois Tom. II. p. 194.

"Namen angeführten Worte sind nicht "Remigii, sondern Valafredi Strabo-"nis, und das darauf folgende Zeug-"niß gar nicht des letzteren, sondern "des Albini Flacii Alcuini de div. "Offic. Tit. de celebratione Mis-"sae

"Die Tirde und riodale dienten nicht "zur öffentlichen Vorlesung, sondern "bloß zur Harmonie der Evangelisten, "können daher gar nicht mit den Pa-"raschen und Hapht horen, "die wahrscheinlich auch junger sind, "in Vergleichung gezogen werden.

Ich bin es von Bergen überdruffig, M. S., langer Copista bilinguis zu sepn — und schon mehr als einmal im Begriff gewesen, als Sim son den HERRN anzurusen — "und mich fur meine beiden Augen zu rachen

"an ben Philiftern -

Sie werden aus den mitgetheilten Quidproquos in den zwey ersten of auf alle zwölf schließen können — und wie leicht es einem Starkeren wird, den Pallast eines Starken zu entblößen und die Beute seiner Gelehrsamkeit und Belesenheit zu subhastiren. Sagen Sie auf Ihr Gewissen, ob eine solche unanständige und unverzeihliche Treulosigkeit, Nachläßigkeit und Unwissenheit in Bearbeitung einer Lieblingsmaterie nicht Sen dtügen verdient. Ich mag nicht berühren, in wie weit des Grundsah des Kaisers Tiberii von der Krieg sauf die Kirchenzucht angewandt werden könne und das Alterthum bey beiden zum Augenmerk gemacht werden musse, sondern will bloß dem etwas zu weit getriebenen Vorurstheile von der großen Einfalt der altesten Kirchengebräuche eine unten angeführte Stelle des Beveridge\*) entgegenseßen und solche

<sup>\*)</sup> Quantacunque fuerit primorum Christianorum aliis in rebus simplicitas ac parsimonia. quantacunque frugalitas ac tenuitas, quantaecunque denique ex perfecutorum odio ac furore angustiae: in rebus saltem ad DEI cultum, ad CHRISTI honorem, ad religionis fuae mysteria pertinentibus praelargi procul dubio fuerunt ac fumme liberales. Quascunque enim, ut cuique notum est, possesfienes habebant, omnes in pios facrosque convertebant usus. Vnde eos non modo facras aedes, verum et pretiofissima, prout facultates corum ferebant, fuppellectile instructas atque ornatas habuisse, veri longe fimillimum est. Mox sane post Apostolos Lucianus (in Philop.) locum, quo Christiani conveniebant χευσόροφον οίκον domum aurato fastigio infignem vocauit. Quodfi iftis etiam diebus, Trajano scilicet imperante, Christiani ab ipsis Apostolis edocti tales habuerint aedes facras, mystica etiam vasa ex auro argentoue conflata iis in viu fuisse, extra dubium est. Qualia scilicet S. Laurentii aetate, hoc est, tertio currente Seculo ab

weil es ihnen in der Finsternif ihres Aeons gue. II, am Licht fehlt sie affenabele ibror - 32.

Lebt benn kein Elias Eiger mehr, ber 2. B. bee Baal baß biene, benn die geschminkte Je- 18. 1. B. sebel ihrem Bundesgenossen Abab, aus Wein- ber Konbergen Koblaarten zu machen — XXI.

"Ruft laut" iprach ber hungrige Pro= 1. 20, bet phet, benn es warb Mittag, "ruft laut, Aviii, "denn er ist ein Gott, er bichtet, ober hat 27. "zu schaffen, ober ist über Feld, ober schlaft,

"daß er aufwache."

Aber das Feuer bes herrn kam auf bem Altar bes heiligen Spotters zu Gaste und "fraß Brandopfer, holz, Stein und Erbe, "umd leckte das Wasser auf in der Grube." — Kurz alle Propheten Baal wurden gesschlachtet, gleich Mastkalbern, dem eiferssuchtigen Gott der Juden zum sußen

Beruch in seiner Nasen — Nach geschehener That am Bach Kison sprach Clia zu Ahab: "Zeuch herauf, is und "trink, benn es rauscht, als wollt es regnen."

Laffen Sie mich, M. S., ben Mittag auch bewillfommnen, weil mein fleines und großes hausgefinde nicht langer warten kann, und bamit bie Gerichte nicht kalt werben.

Greif an das Werk mit Freuden, 285a.VI, 33. 33. 33. 33. 33. 32. 33. Partis. forgen — einen Eubogen langer ober eine VI, 27. Spanne kurger zu werden.

18 \*

entgegengesett scheinen ben, aber wirklich correlativen Trieben, dem allerheiligsten Glauben der Christen widersehen und eben dadurch als Werfzeuge das un sich tebare oder geistliche Wachsthum desselben befordern, wider ihr Wissen und
Wollen

"ob ber Theismus, als ein naturlicher Sohn bes Pabstthums und zugleich sein argster Erb = und Hausfeind, nicht eine Hierarchie im Schilde führe, gleich= wie das Pabstthum den Unglauben in petto habe —

"ob das Pabftthum nicht mit dem Theismo eine muthwillige Blindheit und Unwissenheit des wahren Gottes und mit dem Beident hum das Gaufelspiel der Abgotteren gemein habe —

",ob nicht das Christenthum von seinen Stifter dazu eingesetzt sep, das Kreuz einer doppelten Schmach zu tragen und für Aberglauben und Unglauben von Juden und Heiden, Theisten und Papisten gelastert zu werden zu ihrer Selbsteverd ammniß;

2,06 nicht aus eben dem Grunde ber Theismus und bas Pabftthum fich

"serften Jahrhunderten noch dem An"fange des dritten angemessen—
"Wie hat der alteste Sauptzeuge\*)
"ausgelassen werden können, und wie
"passen sich neben und miteinander
"St. Paulus und Afterius, \*\*)
"der zu Anfange des fünften,
"und der ungewisse Justinus Sie
"tulus, der nach Dodwell gegen
"das En de eben desselben Jahre
"phunderts gelebt haben soll, und abere
"mal St. Paulus—

e,Wenn die Stellung der Christen im "Beten ein apostolischer Gebrauch e.p. 3. gewesen; warum wird die Lae.ge driftlicher Kirchen nach Often ex 1,0000 Jahr Gentilium p. 21. hergeleis

ntet 5

"Es ift Anfängern bekannt, daß die Rir-"denväter überhaupt alte Gebrauche gebon unbekanntem Ursprunge apo =

<sup>)</sup> Antiquiorem post N. T. libros de forma et ratione conuentuum facrorum TESTEM non habemus Plinio, sagt Mosheim l. c. p. 145. 1)

bie angeführte Somilie bes Afterius ift verloren gegangen, und es ift bier bloß die Rede von einem Fragment im Stobaus. — Quaeft, et Resp, ad Orthodoxos werben mit 2 3ahlen angeführt ohne bie geringfte Bezeichnung ber Ausgabe Colon. 1686. fol.

phant cum gradu et loco — voer ein leibiger Copista bilinguis und wohl gat noch was argeres wird, us

Ibe

Am weiland grunent Donnerstage 1775.

Meiner polemischer Correspondent. Vertius Epagathus, Regiomonticola, "Ramen angeführten Worte find nicht "Remigii, sondern Valafredi Strabounis, und das barauf folgende Beug= "niß gar nicht des letteren, sondern "Des Albini Flacii Alcuini de div. Offic. Tit. de celebratione Mis-"fae -

Die Tiedu und ziondala dienten nicht "zur öffentlichen Borlefung, sondern "bloß zur harmonie ber Evangeliften, "konnen baber gar nicht mit den Pa= "raschen und Saphthoren, "bie wahrscheinlich auch junger find, "in Bergleichung gezogen werben.

Ich bin es von Bergen überdruffig, M. S., langer Copista bilinguis zu senn foon mehr als einmal im Begriff gewefen, als Simfon ben DERRM anzurufen -"und mich für meine beiden Augen zu rachen

"an ben Philistern -

Sie werden aus den mitgetheilten Qui b= proquos in ben zwey ersten 66 auf alle zwölf schließen konnen — und wie leicht es einem Starferen wirb, ben Pallaft eines Starfen zu entblogen und die Beute feiner Gelebrfamkeit und Belefenheit zu fubhaftiren. Sagen Sie auf Ihr Gewiffen, ob eine folde unanständige und unverzeihliche Treulosig= feit, Nachläßigkeit und Unwissenheit in Bearbeitung einer Lieblingsmaterie nicht Sen b= r û a e n verdient.

## Boel.

henn: beines Bolts und laß Dein Erbu theil nicht gu Schanden werden, baf heiden über fie berrichen. Barum willt Du laffen und ter ben Boltern fagen; Bo ift nun ihr GDEE?

mit einem bekannten Ausspruch Sora z.e n 8 uber eben ben republikanischen Geift seiner Borfahren unterftugen:

Prinatus illis census erat breuis, Commune magnum — Lib, II, Od, 15.

Ecclesia vistata fuisse, ex Prudentio discimus. Beuerigii Codex Canonis Ecclesiae primitivae vindicatus et illustratus Lib. II. cap. 3. p. 112. in SS. Patribus Apostolicis ex edit. Jo. Clerici Antv. 1698. fol. Sn ben Anecdotis Ludouici Antonii Muratorii Tom. I. Mediol. 1697. 4. 178-184. hanbest Dissertatio XVI, de templorum apud veteres Christianos ornatu ac de diurno in eis cereorum vsu ad Natalem XI. v. 402. S. Paulini. Puratori sest das Alter des heil. Felicis Nolani in das a weite Seculum. Diss. XIV. p. 170.

## Siebenter Brief.

Sie können nicht so satt senn zu lesen, als meine Augen verdrossen und meine Finger laß sind zu schreiben. —

Die Toleranz ist freplich bie erhabenste driftliche Tugend; besto mehr nimmt es mich aber Wunder, wie es unserm Jahrhundert eingefallen, sich in diese schönste himmelstochter der brep paulinischen Gratien so sterblich zu verlieben. Denn was die unerkannte philosophische und politische Sunde des Gallionismus anbetrifft, so ließe sich jeho noch etwas mehr darüber sagen, als der berühmte Berfelep\*) zu seiner Zeit und in seinem Lan-

Tracts on various Subjects. By the Bishop of Cloyne. "Modo me Thebis, modo po"nit Athenis." London 1752. 8. p. 53. a
Discourse addressed to Magistrates and Men
in Autority, occasioned by the enormous
Licence and Irreligion of the Times. "GAL"LIO cared for none of those Things."
Acts Chap. XVIII. First printed A. D. 1736.
Dieser Gallio soll ein Bruber bes weisen
Eene ca gewesen senn.

he barüber geschrieben hat; wiewohl auch biefes Unkraut zum Besten bes eblen Weigens ber Soleranz und Providenz bes großen Sauswaters bis zur Ernbtezeit empfohlen bleibt.

Alten, kleinen, hebraischen Prophezels bungen gemaß, ist des HERRN Tag "eine "Finsterniß und nicht ein Licht, dunkel und "nicht helle — Vor dem Gerücht dieses Tasges werden die Starken bitterlich schreps "en: denn es ist ein Tag des Grimms "— ein Tag des Wetters und des Unges"stums — ein Tag der Wolken und Nes"bel — Zu der Zeit wird kein Licht seyn, "sondern Kalte und Frost — weder Tag unoch Nacht."

- Hiernach beurtheilen Sie also M. S.; bie Dammerung meiner geaußerten Vermuthungen über die neuesten wißigen (vielleicht besser gemeenten als überlegten) Versuche, bas Christentlum durch den Theismum und durch das Pabsthum zu reformiren und wieder herzustellen:

"Db nicht ber Unglaube bes Theise mus und ber Aberglaube bes Pabfts thums im Grunde einerlen Mennung und Absicht und Erfolg haben, sich aus bloß entgegengesett scheinen ben, aber wirk ich correlativen Trieben, dem allerheiligsten. Glauben der Christen widersetzen und eben daburch als Werkzeuge das unsücht bare oder geistliche Wachsthum deselben befordern, wider ihr Wissen und Wollen

",ob der Theismus, als ein nae, turlicher Sohn des Pabstthums und zusgleich sein argster Erb - und Hausfeind, nicht eine Hierarchie im Schilde führe, gleichwie das Pabstthum den Unglauben in petto habe —

",ob das Pabstthum nicht mit bem. Theis mo eine muthwisige Blindheit und Unwissenheit des wahren Gottes und mit dem Seidenthum bas Gautelspiel der Abgotreren gemein habe —

,,ob nicht das Christenthum von feinem Stifter dazu eingesetzt sen, das Kreuz einer doppelten Schmach zu tragen und für Aberglauben und Unglauben von Juden und Heiden, Theisten und Papisten gelästert zu werden zu ihrer Selbster verdammniß;

nob nicht aus eben bem Grunde ber Ebeismus und bas Pabfithum fich

ben Ramen bes Christenthums nit eben fo viel Sich ein als Gifer anmaßen tonnen und muffen, um bie beiben Schaalen ber Muschel unter fich zu theilen;

,,ob nicht die Perle des Christenthums ein verborgenes Leben in Gott, eine Wahrheit im Ehristo dem Mittler und eine Kraft seyn musse, die weder in Worten und Gebrauchen, noch in Dogmen und sichtbaren Werken besteht; folglich auch nicht nach dialektischem und ethischem Augenmaße geschäht werden kann;

Rurz, ob es einen andern Weg gebe ein Christ zu seyn — als speciali gratia \*), wie D. Jonathan Swift ein Baccalaureus Artium ward, und wie noch jeder homunculus, der auf die Welt kommt, ohn all sein Werdienst und Würzbigkeit entweder ein Potentat von Gotzte & Gnaden — pder ein Hieros

<sup>\*)</sup> Siebe über bie verschiebene Bebeutung bieset Redensart ju Dublin und Drfort, Remarks on the Life and Writings of Dr. Jonathan Swift by John, Earl of Orrery. Dublin 1752. 8. p. 11, 12.

lenfangers burch bie britte Sand bie que perlagigiten Radrichten einzuziehen.

Da fich aber ein Geiftlich er in Sch ma= ben ausbructlich jur Beplage ber fofratie ichen Denfwurdigfeiten befannt bat , auch Das wirfliche Dafenn des Schullebrers, nach ben Beplagen \*) meines gegenwartigen Schreis

Diefe Benlagen beftanben in einem Sefte gereimter und ungereimter Schriften , welche alle in flein Dctav theils auf gangen, theile auf balben und viertet Bogen , meiftens ohne Das men bes Berlegers , gebruckt maren. Es wird bem geneigten Lefer vollige Genuge thun , blas bie Titel von einigen in extenso anguführen .

wie folgt :

I. "Der mir anvertrauten Jugend gum be-"fonbern Dugen , burd ben Drud befannt ge-"machte grundliche Unterweifung "gur rechten Schreibart und Unmerfung "ber Preufifchen Refolvirung. Meine baben ba-"benbe gute Abficht, überlaffe ben Rennern ber "Sache, gu einer mobluberlegten Beurtheilung. "Go viel ift gewiß, baß bie , fo biefes Buch-,,lein fich fleißig bedienen , ben gunehmenden Jab-,ren , im Buchftabiren , aller ben bem Schreis "ben vorfommenben Borter nicht fo leicht ir-"ren und fehlen tonnen. Gobald meine Schuler. "barinnen gegrundet , fo werbe ebenermaßen "burch ben Drud , ein leichtes Mittel , Briefe "gu fegen, geigen. Beinrich Ochrober. "Schulbebienter. Ronigeberg in ber Beiggerbers "gaffe , ben erften Sanuar 1764."

### Mofes.

Beglücktes Ifrael! wer ist die gleich? Ein Wolf dem JEHDAA Siege giedt, Deffen Schild und Schuh ER ist, Deffen Schild ber Degen ist. Schmeichelepen lügen Dir Feinde, Und du ersteigest ihre Hohen.

## Boel.

hen Bollern fagen : Wo ift nun ihr Gont?

# Zweifel und Einfälle

über

eine vermischte Nachricht

det

allgemeinen deutschen Bibliothek

(Band XXIV. Stud I. S. 288 = 296.)

21 n

## Better Nabal.

E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco

Pa di se bella ed improvisa mostra,

Come di selva o suor d'embroso speco

DIANA in scena o CITHEREA si mostra.

El CHRISTIANO Poëta Ludovico

Ariosto.

Orl. Furiofo, Canto I.

1 7 7 6.

#### Toel.

theil nicht zu Schanden werden, daß Dein Erbeiteil nicht zu Schanden werden, daß Salben über fie herrichen. Warum wilt Du laffen und ter ben Boltern fagen; Wo ift nun the GOZZ?

pas Frauenzimmer geht in der Orthosengraphie und in der Orthodorie noft viel behutsamer, als das mannliche Gesphelecht." Wie sehr wunschte ich, die Grundslichkeit dieser galanten, bey den Papillotsten herbergezogenen Anmerkung bestätigen ju können; um so mehr, da ich weder meisnem Tauf = noch Geschlechtsnamen den gestingsten Einsluß in die Orthographie des kleinssten Buchstabens zutrauen kann, und keine andere Orthodorie als unsern kleinen Luthersschen Katechismum verstehe.

Die vermischte Nachricht betrifft sechs verlotne Blatter, und alle sieben wurden ber Rebe nicht werth sen, wenn nicht zwep ben berühmten Vetleger der allgemeinen deutschen Bibliothek und die übrigen einen vermuthlichen Witarbeiter derselben angingen; benn aus dem lumpenreichen Bilberstyl und der Unterschrift einer langweiligen Recension, kleine Prolegomen abetreffend, im er-

ften Stuck bes funf und zwanzigsften Bandes gedachter Bibliothek ift deutlich zu ersehen, daß herr hamann eben sowohl Antheil an selbiger nehmen muß, als
es von ihm bekannt ift, daß er einst Beptrage zur gelehrten Frankfurter Zeitung
am Mayn geliefert haben soll, die mir aber

niemals zu Geficht gefommen find.

Das blinde Gerucht von einer gangen Secte feines ungefunden und dunfeln Ges fcmacks ben Geite gefett, ift es von ibres porgeblichen Stifters Styl befto guverlagiger nunmehro ausgemacht, baß felbiger eben fo leicht nachzuahmen, als fcmer zu versteben ift, und ba biefer bofe Mann, wie fein Mame ichon in ben alten Buchern bes Gubenthums gezeichnet febt, ,an Gelebrfamfeit, "Leben und Wandel mit bem quten Ge-"baldus nicht wenig Alebnlichfeit baben foll . ,auch beide burch eine Urt von Wunder fo "zusammengestellt werben": fo ift es nicht fchwer zu begreifen , warum einer ber beruhm= teften Berleger und Runftrichter unter allen jest lebenden Rennern und Rachabmern f ch 62 ner Carricaturen am araften ich an= Dofirt und am achteften bamannifirt.

She ich aber auf den Inhalt der vermischten Nachricht komme, muß ich Ihnen, Betterchen! meine Ungewißheit bekennen, ob felbige wirklich, der Unterschrift zufolge, von zween Junggesellen herrühre oder von dem "Das Frauenzimmer geht in der Orthos
"graphie und in der Orthodorie
"oft viel behutsamer, als das mannliche Ge"schlecht." Wie sehr wünschte ich, die Gründs
lichkeit dieser galanten, ben den Papillotz ten herbengezogenen Anmertung bestätigen zu können; um so mehr, da ich weder meis nem Tauf = noch Geschlechtsnamen den gez ringsten Einsluß in die Orthographie des kleinssten Buchstabens zutrauen kann, und keine andere Orthodorie als unsern kleinen Luthersschen Katechismum verstehe.

Die vermischte Nachricht betrifft sechs verlotne Blatter, und alle sieben wurden ber Rebe nicht werth sen, wenn nicht zwep ben berühmten Vetleger der allgemeinen beutschen Bibliothek und die übrigen einen vermuthlichen Mitarbeiter derselben angingen; benn aus dem lumpenreichen Bilderstyl und der Unterschrift einer langweiligen Recension, kleine Prolegomen a betreffend, im ere

ften Stuck bes funf und zwanzige ften Bandes gedachter Bibliothek ift beute lich zu ersehen, daß herr hamann eben so wohl Antheil an selbiger nehmen muß, als es von ihm bekannt ift, daß er einst Beptede ge zur gelehrten Frankfurter Zeitung am Mayn geliefert haben soll, die mir aber

niemals zu Geficht gefommen find.

Das blinde Gerucht von einer gangen Secte feines ungefunden und dunfeln Bes fcmacks ben Geite gefest, ift es von ihres porgeblichen Stifters Stol befto guverlagiger nunmebro ausgemacht, baß felbiger eben fo leicht nachzuahmen , als fchwer zu versteben ift, und ba biefer bofe Mann, wie fein Dame ichon in den alten Buchern bes Gubenthums gezeichnet ftebt , ,an Gelebrfamfeit, "Leben und Wandel mit bem guten Gebaldus nicht wenig Alebnlichfeit baben foll ,auch beide burch eine Art pon Wunder fo "Aufammengeftellt werben": fo ift es nicht fcmer zu begreifen , marum einer ber beruhm= teften Betleger und Runftrichter unter allen jest lebenden Rennern und Rachabmern fcbb ner Carricaturen am argften fcan= Dofirt und am achteften bamannifirt.

Ehe ich aber auf den Inhalt der vermischten Nachricht komme, muß ich Ihnen, Betterchen! meine Ungewißheit bekennen, ob felbige wirklich, der Unterschrift zufolge, von zween Junggesellen herrühre oder von dem barin behandelten Verfasser selbst, der sich auf Kosten seines Namens mit dem Herrn Berleger und Consorten der allgemeinen deutsschen Bibliothet eben so lustig machen wollen, als mit einer gewißen schwarzen Zeitung im Reiche der Gelehtfamkeit; wenigstens erinnerte mich, einen überaus ähnlichen Vorfall in dem Litteratutbifesen von ihm gelesen zu has den, wohin ich Sie verweisen muß, weil ich das Buch nicht selbst besike.

Ein Frauenzimmer kann sich nicht füglich ber Schlußkunfte vom post und penes auf ein proprer besteißigen, ohne Euch, Leuten von Geschmack, abscheulich zu seyn, deren eiserne Gerichtsbarkeit sich bis auf die Schooßslünden der Speculation erstreckt, die Ihr an andern perdammt, um sie desto grosber selbst treiben zu konnen. Ich weiß also nicht, wie ich edirecht ansangen soll, Ihnen wieine Iweiser wegen der wahren Waterslägsft dieser vermischten Nachricht verständlich zu machen.

Songeachtet ich herrn hamann nicht perfonlich keine, auch keinem Weibe von guter Bernunft und schoner Geftalt, wis Ihr Mühmel Abigail, an ber Bekanntschaft fleiner Scribenten von zweybeutigem Rufe etwas gelegen feyn kann: so habe ich boch viel Lusternheit gehabt, über ben Kebenswandel und den Character vieses Grillenfangers burch bie britte Sand bie gu-

Da fich aber ein Geiftlich er in Schwar ben ausdrücklich zur Beplage der sokratie schen Denkwurdigkeiten bekannt hat, auch das wirkliche Dasenn des Schullehrers, nach ben Beplagen\*) meines gegenwärtigen Schreie

\*) Diese Benlagen bestanden in einem hefte gereimter und ungereimter Schriften, welche alle in klein Octav theils auf ganzen, theils auf halben und viertel Bogen, meistens ohne Namen des Berlegers, gedruckt waren. Es wird dem geneigten Leser völlige Genüge thun, blas bie Titel von einigen in extenso anzuführen, wie folgt:

I. "Der mir anvertrauten Jugend gum be-"fonbern Dugen , burd ben Druck befannt ge-.machte grunbliche Untermeifung "jur rechten Schreibart und Unmerfung "ber Preugifchen Refolvirung. Deine baben ba-,benbe gute Abficht , überlaffe ben Rennern ber "Sache , gu einer wohluberlegten Beurtheilung. "Go viel ift gemiß, bag bie , fo biefes Buch-"lein fich fleifig bedienen , ben junehmenden Jah-"ren , im Buchftabiren , aller ben bem Schreiben vortommenben Borter nicht fo leicht itren und fehlen tonnen. Gobald meine Schiller, "barinnen gegrundet, fo werbe ebenermaßen "burch ben Drud , ein leichtes Mittel , Briefe "ju fegen, geigen. Deinrich Ochrober, "Soulbedienter. Konigsberg in ber Beiggerber-"gaffe , ben erften Januar 1764."

bend, unleugbar ist: so sehe ich keinen zureichenden Grund ab, warum man die Schuld
auf einen von beiden so entsernten Dritz
ten zu schieben sucht, der weder ein Geiste licher, noch ein Schwabe, sondern ein
schlichter dristlicher Preuße ist, und mit seinem Landsmann, dem Grauenerbsen gehört habe, weder Vor = noch Zunamen, woch Ges
schmack, noch irgend einige Zusäusseiten gemein hat, welche der offenherzige Winkelschulzmeister in seinen außerordentlichen
Betrachtungen über die Orthograz
phie der Deutschen sich anmaßt, um
ja nicht verkannt zu werden.

II. "Borterbuch, nach bem Alphabet, "mit fleiß gefammelt von heinrich Schrou, ber, ber Jugend mahres Beftes suchenber "Lehrer." Königsberg ben 24. Junii 1772.

III. "Der mit Ernst und Eifer verbundene, "jedoch fremillige und ungezwungene Gnadene "ruf — zur wehmuthigen Erinne "rung bes sowohl in der Martinenacht "1764. als den 14. April auf dem Haber, berg entstandenen, annoch vielen schwerzene "den Feuers — — burch ben "Druck befannt gemacht, von "Beinrich Schröder, Schullehrer in "der Weißgerbergasse, wo bieses Gedicht "nur zu bekommen ist. (Anmerkung "bes herausgebere.)

Etwas au febn, und etwas borgus fellen ift gwar nicht einerlen, aber ber Unterfcbeid von beiben fallt nicht immer fo leicht in bie Ginne, als ein großer Raturtenner \*) poraustujegen scheint. Der felige Baron von wie er fich nannte, weil er, wie es bieg, feinen mabren Mamen und Stand an einem Dfabl babeim gelaffen batte, mar ein Dann von ungemein artigem Umgange, und fprach mit jedem und über alles, wie ein gedrucktes Buch. Er fam einit von obngefabr mit einem Prediger gufammen , und unterhielt benfelben eine gange Stunde fo einnehmend , bag biefer benm Abschiede in die Bersuchung gerieth , fich nach bem Waterlande bes Barons ju erfundigen, "Sie, mein Berr Dre-"diger! find gewiß ein Och mabe" perfette ber angenehme Weltburger, und empfahl fich bem geiftlichen Mercur, ber balb Darauf zu feiner Beruhigung bas unbeantwortete Bebeimniß erfubr.

Es nimmt mich daber gar nicht Bunder, wenn die allgemeine deutsche Bibliothek des herrn hamanns Indigenat in Schwaben und die damit verknüpfte Pfrunde im rechten Ernst

<sup>\*) —</sup> il est aisé de sentir, que représenter n'est pas être — Histoire naturelle générale et particuliere par Mr. de BUFFON etc. à Paris 1769. Tome VII. p. 16.

an bestätigen sucht, und eben dies vermehrt meinen Perdacht, die ganze vermischte Nachticht pon den ihm zugeschriebenen Blattern für ein wahres Kucuckkep zu halten, das er selbst in des Derrn Nicolai Nest gelegt, und mit ihm unter einer Decke spielt, um den bereits in des seligen Abbits freundschaftlichen Correspondenz S. 83. den 5ten May 1762. angezettelten Plan einer christlichen Consoderation zum Wachsthum des Weitenforns zu erfüllen und auszuscher ren; "Denn mir ist gesagt, daß er allstig ist."

In ber bochft einfaltigen Derfan biefes Mannes foll wirklich eine doppelte Ratur liegen, beren Grenglinien eben fo febr in einander laufen, als ihre außersten Enden fich von einander zu entfernen und gang entgegengefett ju fepn fcheinen. Er fpricht baber von Riemand andern benn pon fich felbst, wenn er zu schreiben anbebt : "Wer im Laufe ber "Welt auf den gemobnlichen Wegen, facht mit fortgebt, und mit zwen Augen beständig "um fich berum ichaut, fiebet die Weranderuna "der Dinge, die um ihn herumliegen, oft "bepnahe gar nicht einmal für merkwurdia "an, weil er Augenzeuge ift, wie diese Wer-"anderungen nach und nach geschehen und auch "Die Ursachen mabrnimmt, warum sie unver-"meiblich sind."

Bie bas aber gugeben fou, fragen Gie, bag er fury barauf fich felbit ,,einen ber be-"rubmteften Speculanten unferer Beir"nennt? Sier, Berr Better, bier eben liegt ber Saafe im Pfeffer und die Auflofung bes gangen Knotens ! Weil er namlich mit ber Gpeculation ichmanger gieng , im Gefchmacf eis nes Speculiften bas gange Gefchlecht burch und an fich felbit ju recenfiren : fo fchiefte et eine febr umitanbliche Beidreibung von ber fundhaften Ratur eines Gpeculanten jum Boraus, und zeichnete feinen eigenen Weg zu recensiren beutlich und bandgreiflich aus, bamit er jedem andachtigen Lefer Die Mube erleichtern mochte, Dat ur und Machabmung, Theorie und Musubung auf ber Stelle ju vergleichen und gegen einander gu halten.

Desto mehr befrembet es mich, daß ich vielleicht die erste bin, die einen so groben Betrug aufzudecken noch nothig hat, da Hamann selbst doch merklich genug zu verstehen giebt, daß er ihn nicht zum erstenmal in seinem Leben begehe, und daß es ihm als Speculisten mit seiner verm isch ten Rachricht eben so ergehen wurde, wie dem Geistlichen in Schwaben mit seiner Beplage und dem einäugigen Orbil mit seiner Apologie. Diese dritte Aussage eines im Grunde ganz ähnlichen Eulenspiegelstreichs unterscheidet sich also bloß darin, daß er gegen-

mortig par bem Spiel feiner Rolle zuerft feine mabre, allen Speculanten wiberfpredende und argerliche Gestalt, biernachft aber bie fammtliche Gerathschaft feiner Mummerep \*) und Bermandlung in ihr Ebenbild, audframt und ehrlich vorzeigt; boch - ebe man fich's versieht, erscheint er im schwate zen: Domino eines Speculiften felbst, eingewickelt bis an sein rechtes Obr, bat die Maske, mit dem Schwalben = Schönfleck auf der Rafe, fest angelegt, mandelt unter Steinen und zwischen Graben, ftarrt feche um ibn fliegende Blatter wild an, raubt ein paar Stellen, die recht von ohngefahr in die Augen fallen, pertieft fich in alberne Speculationen über Sungferverbienfte arfdie den Andenfens, über gute Werte pon Masgenftartungen, bie nachftens erfcheinen follen, über Legenden von duminen Bauern, und schmiert neuntehalb große Octavseiten

im Uebermuthe ihres Muthes einen Schwall von Ungereimtheiten und Saalsbederepen, daß, wofern es noch unter den aufgeklarten Nationen Deutschelands irgend Walde und Dorfteufel giebt,

<sup>\*)</sup> Nibil est autem tam mimicum quam manifesta praeparatio M. Ann. Seneca Controv. Lib. III. (aliis VII.)

Nach Art und Weise allgemeiner gelehr ten Misverständnisse aber schiebt der speculative Recensent lahmmart in ische, attische und botische Hypothesen sämmtlich auf Rechnung eines einzigen ihm selbst am nächsten liegenden Namens, um duch diesen mir Absicht begangenen und eben so unschuldigen Misbrauch den Leser desto weiter von der Spur des rechtschuldigen Berfassers zu entfernen, und gleich einem haubigen Kübist von seiner eigenen Brut irre zu kübren.

"Denn mir ift gefagt, bag per liftig ift;" und eben baburch , bag Samann fich felbit fur einen Geiftlich en Somaben und zugleich fur einen Soulbedienten in ber Beigger bergaffe ausbringt , nimmt er Unlag fic in ihrer beiderfeitigen Recenfion Die britte Rolle eines fich felbit richtenben und verbammenben Speculanten befo füglicher zu erschleichen. Er macht es aber gar zu merflich, wieviel ibm vor ber Sand Daran gelegen fen, fein Indigenat in Schwaben und etwaniges Orbiliat ber allgemeinen Deutschen Bibliothef, als Mitarbeiter ihres Weinberges, noch fernerbin zu behaupten. Daber bin ich meiner Bermuthung fo gewiß, als ich es bin, bag er feinen öffentlichen Ginfpruch auf Die Gbre ber Steller Diefer vermifch= ten Radricht zu fenn, von irgend einem feiner Mitbruber meber unter ben beutiden noch teutiden Difolaiten gu beforgen baben mirb.

Freplich , Wetterchen! bleibt fein Greculiftenitpl von ber berühmteften Speculanten ibrem im Grunde, wie die Matur des Menichen vom Affengeschlecht unterschieben, und er felbit foll feiner Schreibart eben ben Unterfceib anerkennen, ber gwifden ben mor= gen = und abendlanbifden Gpra= den überhaupt, und besonders an ben Beit= wortern fich außert, bag namlich, wie man mir gefagt, ben jenen die britte Verfon bie Burgel ber beiden übrigen ift, ben ben Abend= landern bingegen Die er ft e Perfon Die Bil= bung ber gro eiten und britten bestimmt. Diefe Drabilection ber britten Der= fon und Dachfegung bes lieben 3 ch &, mel= che die er ft e Perfon aller eiteln Mobeferi= benten ausmacht, ift groat an fich eine etp= mologische und gleichgultige Kleinigfeit, Die in bas innere Berbaltmi ber zweiten Perfon nicht viel Ginfluß bat. Wenn man aber "in tieffinniger Ginfamfeit Die Urfa-"den ber Dinge nach bem Lege conti-"nui erforscht :" fo ließe fich aus biefem gram= maticalifden Connenftaubden auf eine eben fo umgefehrte Logif und Moral fcbließen, morauf vielleicht Die gange Schwierigfeit berubt, bag bie meiften lefer und Runftrichter unter feinem Er, Gie, Es immer ihr eige= nes 3 ch generis omnis verfteben, und ben

einem 3 ch nullius generis in ber größten Berlegenheit find, bas Er, Gie ober Es gu treffen at tople toma and .

Wenn es baber jemals mit ber Speculation biefes Mannes Ernft werben follte , fid jum Saupt einer Gecte im morgenlandis ichen Geschmack zu traumen , wie umfere ichos tien Geifter fich ichon ben ihrem Leben ju ib= res Ramens Gebachtniffe Saulen aufrichten im Konigsgrunde, und felbige nach ihrem Damen beigen 216 faloms Raum, weil in gang Ifrael fein Mann fo fcbon von Debensarten und reich an Saaren mar, als er, baß fein Saupthaar (welches man gemeiniglich alle Jabre beschur, benn es mar ibm gu fcmer zu tragen , daß man's abscheeren muß= te, und mug zwenbundert Gecfel nach Roz niglichem Gewichte) gulett an einer großen Giche bebangen blieb, baß er fchroebte gwi= fchen Simmel und Erbe , aber fein Daul lief unter ihm meg - fo murben die Philosophen von Bomifch = Breda, um allen punischen Kriegen des Gefchmacks porzubeugen, und zur Sicherheit ihrer abendlandischen Eroberungen, ben Beiten barauf bebacht fenn muffen, ben Untericheid der brey Perfonen in bet Grammatit wie in ber Dogmarif, burch ben gewaltigen Urm ihrer gefunden Bernunft zu profcribiren und aus bem Bege tu raumen.

Weil aber Berr Samann ein Rabl= fouf, fomm berauf! ift und nicht mit Mbfalom flagen barf : ich babe feinen Sobn! \*) fo wird ibm an einem Ubia= Ioms Raum in ber allgemeinen beutschen Bibliothet fein einzig Saar mehr gelegen fenn, als an dem gangen Namen feiner Mutor= fchaft , und es murde ihn eben fo febr bemuthi= gen, Bewunderer, Rachabmer und Copiften zu baben, als felbit einer su fepn - auffer vom Lege continui, melches er ftete als bas großte Gebeimniß glucks licher Composition und gefunder Rritit im Munde fuhren foll, weil ihm diefe Continuitat im Denfen und Sandeln ber achte Genius und Mefeulap des Gofra= tes ift, aber im Reben und Schreiben perfact - 16 1161 29 116 Colone e de compin

Nunmehro werden Sie, Vetterchen! bas Rumpfen seiner ironischen Stirn besser versstehen, womit der simulirende Speculant das Gehalt seines Styls tadelt und seine strenge Kunst, selbigen nach Maßgabe der Personen, die er vorstellt, und der Sachen, die er behandelt und "dessen, was er davon "versteht und nicht versteht," zu erheitern und zu verschatten. D. Eh. hat den Contrast des rückseits schleichenden Spener's mit

2,38%.

<sup>\*) 2.</sup> Buch Sam. XVIII, 18. Samanns Schriften IV. Ib., 20

bem en front sich brustenben Abbe fructsbringender Polizey nicht meisterhafter ausbrücken können, als des Geistlichen in Schwaben Denkungsart mit einem sokratischen Kabinetsprediger der Geister im Gefängniß absticht— und die auf feuchter That ertappte Göttin der Schönheit im Net ihres eifersüchtigen Gemahls ist keine so schöne Ruppel, als der drollichte Ringekampf des ein augigen Orbils mit seinem lahmen Bruder Mart in über den kleinen prosopopoe

tifden Saud.

Chen baburch , baß ber Recenfent fic felbit Borwurfe macht, nicht wie Samann gebacht zu baben in ben beiben an Charge ter und Gelehrfamfeit, Mennungen und 2Banbel gang verschiebenen Rollen , Die er fich que eignet ; eben baburch , bag er ibn anflagt, fic über die beutsche Orthographie viel beutlicher erflart ju baben, als uber Tupiters unfichtbares Lotteriefviel mit feinen flerbe lichen Unterthanen , fcbrept fein ftummes Diffallen an ben berühmteften Speculanten und Cophiften unferer Beit fo laut und vernehmlich , als ihr 3 ch , durch die Abstraction que allgemeinen Bernunft vergottert, alle Bebeimniffe ber Beifter = und Rorperwelt, bes grauen Alterthums und fcwarger Bufunft, bom Reft bes blibichleubernben aasspabenben Ablers bis in ben trachtigen Magen bes Leviathans burchichaut, entziffert, beurtheilt -

und mit tapfern Flohsprungen \*) um den Busen und Schooß einer attischen Muse wühlt, welche durch die Niedergeschlagenheit schambafter Augen sich von ihren frecheren Gespielinnen am meisten unterschieden und deshalb von einem reisenden Indianer ausgelacht wors ben —

"Ich fann nit alfo gehen, benn ich bin's nit gewohnt, und legt's von fich \*\*) — —

<sup>3)</sup> Diane in Ariftophanei in Accibus bont Sofrates Freunde Chrephon.

<sup>&</sup>quot;) Dubmet Abigail, die nicht anbere als in ibrer Dachthaube gu fchreiben gewohnt ift, fcheint bier in Gebanten mit ibrem Gonurleib. den und Ropfgeuge gu reben, auch Bapeurs gu affectiren, bie gur ftanbesmäßia gen Gefundheit gehoren, und je langer je mehr ber Continuitat ihrer Schreibart nachtheis lig merben, welches man nicht auf Rechnung ib. rer Bern unft allein, fondern auch ihrer Laune ju fegen hat , und ein genau gufammenge-Testes Product von beiben ift, ba bie grucht ber Erfenntnig , Die befanntermaßen unferm Ge-Tolecht am Anoten ber Gurget fteden geblies ben, benm Frauengimmer burch bie Berbauung bem gangen Rreislauf ihres iconen Blute mitgetheilt worben. Ein gemifer Gelehrter , ber überzeugt zu fenn glaubt , bag in ber Ratur nichts ohne Unfpielung ift, pflegt ben una berhobinen Ibamsapfel eines ziemlich langen Salfes bas Patent feiner reinen Were

Bon jenem Bepfpiel mit achtfamer Duntelheit bie ftummen Gunden ber berühmtesten Speculanten zu rugen, will ich zu einem entgegengesetzten Erempel der Erer gafie übergeben, womit der Recensent den deutlichen Unsun seiner Brüder nache ge ahmt hat, indem er der monarchischen Regierung der Aussprache über die Orthographie durch eine dre mal verbesserte Aussgabe des verjährten Kanons entgegen zu dammen sucht. Die neue Ersindung der un fehle baren Regel de tri besteht nemlich:

"in der best en Aussprache "ber best en deutschen Provinzen, nebst "dem Gebrauche der best en Schriftsteller.

Die Ginheit bes beutlichen Bey-

nunft (die ben keinem Weibe unter ber Sonnen bisher gefunden werden konnen) zu nennen, und ist daher ein starkerer Feind von allen Kole tern und Kragen, als die Knechte des Konieges Achie zu Gath — Um auch etwas zur Aufklarung der im Tert sich gehäuften Anspiestungen anzusühren; so ist das sokratische Sprückewort (Quod supra nos., nihil ad nos) aus dem Minutius Felir bekannt, und des Indianers Gelächter, menschliche Dinge ohne bobere Kenntnisse durchschauen zu wollen, sührt Eussehins aus der dritten Hand an. S. Praepar. Evangel. Libr. XI, cap. 3. (Anmertung des Herausgebers.)

ports zu brep eben so verständlichen Dauptwörtern erinnert mich an die dre yerten von Sanften

1) obne Trager,

2) mit verftanbigen Tragern,

3) ohne Boden mit beraufchten Eragern,

bie alle brey das leberne Schilbers fau schen unter sich gemein haben, befein fich die armen Fußganger in ber allgemeisnen beutschen Bibliothek erfreuen; und abermal an die brey Arten dasiger Recensenten, nämlich:

1) altliche Serren, welche ben Magen ber Lefer und Schriftsteller mare men um ihn zu starten, und zu solchem Bebuf fein auf gewarmte theorerische, speculativische, scholastische, para = und heterodore

Suppen und Brühen auftischen.

2) feurige Junglinge, die gleich bem Priester zu Anathoth im Lande Benjamin Becher voll Weins und Schaalen vorjeten, den Kindern von der Rechabiter Hause agen: Trinkt Punsch, Bischoff und Kardinal nebst glübenden Weinen und Krambambuli, gewürzt mit — und alles, was nicht start a la H - - - \*) ist, verachten;

<sup>\*)</sup> Man verfiehe bier nicht bes Alexanbers Gefellen, Symendus (1 Zim. I. 20.) fonbetn ben

5) Bernunftiger Leute, auf beren Grund und Boden ber gefunde Den-

umter ben alten fo berühmten Hephaeftionem "Thebanum," von bem bisher noch feine Spurmes ber im Bante noch Samblich gefunden mere ben mogen. Thom. Bladwell führt in file nem Enquiry into the Life and Writings of Homer (London 1757, pp. 92, (i) 135.) bm Dtotomaum unter bem Ramen feines Baters Sephaftion aus bem Photius (Cod, CXC.) an, ber bor einem Mustuge feiner warne ober wapadogs Iroplas folgenbes Urtheil von ihrem Berfaffer fallt: Exes de worde uni reparady uni naκόπλαςα, και το αλογοτιρον, ότι και ένων μυθαplan airias, di as unisnour, anodidione muparai WEY TE THE TUVEYMYEUS YHOKENOETE ist, and TOOS ANAZONEIAN ETTOMMEYOS RALLE OF ACTEION THN AEZIN. Thom. Gale bat biefes Frage ment aus bem D botio feiner Musgabe von Scriptoribus antiquis Historiae Poeticae (Paril. 1675.) einverleibt, und mertt in ber porangefchide ten Diff, de Script, Mythol, Cap. VIII. p. 53. an: Suidae testimonio Alexandrinus fuit Ptolomaeus, cognomento Chennus. Quod autem Hephaestionis filium vulgo faciant viri eruditi, dubio non caret. Vixit enim Ptolomaeus sub Trajano; Hephaestion autem sub Antonino Pio. Alius certe non occurrit apud veteres, excepto illo Hephaestione, qui Enchiridii auctor existimatur et cuius meminit Capitolinus inter Veri praeceptores. Hephaestion apud Apfyrtum inferioris feculi omnino occurrit. Tzesae interim Ptolomaeum Hephaestiona, non

ichenverftand in folder Mbunbang machtt und bie fo Legionreich baran find, bag fie bamit gange Gergefenerheer ben voll, bicf. fatt machen und mit vieler Urtiafeit bas Chriftenthum aus bem Lande predigen welche mit fofratischem Meißel Die wesentlich= ften , anguglichften Blogen ber Gratien verfcblevern und rathfelbaft machen - Die Gie= beimniffe feiner Philosophie aus Xantippens Rachtspiegel ichopfen - feine Saustaufe ber Gebuld und Langmuth an ihren eigenen De= naten vollzieben - laues, unbeiliges, verfluchtes Waffer fur trinfbares Gold verfaufen , und die Rulle ibrer Blafe , wie Somer in Galaton's Gemalde, Die &ulle feines myftifden Dagens, bem Pub= lico beftens jum Wafchen , Baben und Po=. fcen anpreifen und empfehlen.

Hepkaestionis, dici video — Bom Vettie Epagatho Lugdunenst, bem Aduocato Christianorum und Martyrer unter bem Kaiser Vero ift Eusebii Historia Eccl. Lib. V. Cap. I. und Valesius ad h. l. nachzusehen. — Das erste und älteste Stud in d'Achery Spicilegio (nach ber Bolio Ausgabe von 1723.) führt ben Titel: Consultationum Zacchaei Christiani et Apollonit Philosophi Lib. III. Titlemont schreibt sie bem Euagrio zu, ber A. C. 400. gelebt, nach Tessins Gelehrten. Geschichte ber Consuregation von St. Maur im 1. Bande S. 155. (Unmerfung des Herausgebers.)

Ohngeachtet man ber guten Aussfpra de zufolge, seit 100 Jahren in der Orthographie ganz erkleckliche Berbesserungen gemacht haben soll: so läßt sich doch der neuesten unsehlbaren Regel zufolge, nicht nur ein ganzlicher Stillstand der bisher rigen erklecklichen Aufklärungen, sondern ein neues Babel von Verwirrungen absehen, weil die ganze Offenbarung der unsehlbaren Regel ohne Anwendung bleiben muß, bis vorhero ausgemacht worden sehn wird, was eigentlich mit der beste n Aussprache der beste n deutschen Provinzen und dem Gebrauch der beste n Schrissseller gemehnt werde.

welche diejenige Aussprache für die befte halten, die der guten Rechtschreibung am
angemessensten entspricht, weil auch bier oft
der Jung er über seinen Meister ist; und
in diesem Verstande ware das erste Glied der
unfehlbaren Regel ein Eircul der Begriffe.

Welches sind aber die besten denischen Provinzen? Wo es die kräftigsten Gesundbrumnen und Bader oder die reichsten Erzgruben oder die edelsten Weinberge giebt, oder wo der meiste, seinste und weißeste Puder sur die Toilette der Speculanten wächst? "Daß "die obersach dis schlieben state der Gelehrsamkeit geworden und "geblieben," sagt hetr Abelung (in der Bot-

rebe feines Worterbuchs S. VIII. XII.) "bie"fen Borgug hat fie nicht burch ihr eigen
"Berdienst, sondern durch einen 3 u fall

"erhalten."

Welches sind die besten Schriftsteller? Die sich in der deutschen allgemeinen Bibliothef oder im deutschen Mercur dasur selbst erstennen und erkennen lassen, oder erkannt werten? — Auch ist den best en Schriftsstell er n nicht immer so viel an' der Orthosgraphie gelegen, daß man sie auf ihre Rechenung schreiben kann.

Sie sehen also, Betterchen! daß die unsfehlbare Regel ein drey fach es Beste als bereits gefunden vorausset, davon das gesuchte Gute eine sehr unbeträchtliche Kleinigkeit, und daß eine drey fach e Boraussehung des Beste n im Ganzen ein eben so unbequemes als lacherliches Mittel ift, weil es alle Verbesserung in den Theilen ausschließt

und unmbalich macht.

Die Sanftenträger der allgemeinen deutschen Bibliothek mogen daher so deutlich und verständlich reden, wie sie wollen, über die Orthographie, so taumeln sie doch in ihzem eigenen Wasser vom starten Getrank de sielben, und die Voraudsehung der gessunden Vernunft schließt nicht nur die noch aufzuklärende Religion und Moral bereits in sich, sondern zugleich alle Möglichkeit ihrer Auftlärungen aus, und ist solglich eine Sanfte

ohne Boben und ohne Trager, und mit ber

rauschten Tragern.

Sich will mich ben ber Deutlichkeit bes emigen Wortsviels mit willfubrlichen Grundfaten und vernunftigen Soluffolgen nicht verweilen , noch ben offenbaren Widerfpruch ber ,nicht er "folgten" und baben "unumganglichen Ber-"wirrungen," noch bie eigenen Beiffaq un q en unferer Reformatoren und Die ftrengere Erfullung berfelben in Abficht ber Rat bolifen beleuchten; fondern eile gur gu-Falligen Urfache, wovon bie Bepbebal= tung bes fleinen Buchftabens b vor 100 Sab-

ren abgebangen baben foll.

Dbaleich in ben Betrachtungen aber bie Religion blog bon bem b mifden ben Golben, und in ber Apologie von bemfelben Buchftaben in ber Ditte und am Ende ber Golben bie Rebe ift ; fo fest boch ber recensirende Greculant eben fo leichtglaubig jum Boraus, als er bummbreift thut bem geneigten Lefer es weiß zu machen "bag bie beutsche Gprache" jest gang und gar fein b ,,mebr ba-"ben murbe, menn" - Die Berfcomorung gegen biefen Buchftaben mar fo gefabrlich "daß nicht viel feblte" - und augleich fo wenig gefabrlich , baß ein febr qufälliger Mabchenblick felbige ruckgangig und jur Galgfaule bundertiabrigen Andenfens

machte. - Der verfolgte Buchflab batte feine Bevbehaltung bem Berbienfte einer Jungfer zu verbanken, und das ganze Wer-Dienst tauft auf ben arschlichen Spaß eines Bafferfebers bingue, ber an ber Stirn eines Mamens ben Gleichlaut eines Sintertheils finbet, bem ber einaugige Deis fter Beinrich entweber Gibfleifc ober Relle giebt, und bas ben Spielen fofratither Gefellen geweiht fepn foll. - Rury. bes vermischten Nachrichters Rebus = Wig wird ber jungsten Tochter des seligen Sor & Dorfers als eine althetische Triebfeder ihrer fammtlichen Apologien, beren Titel und Inhalt mir ganglich unbefannt find, angepast und baburch der Rubm ihres Verdien= ftes noch lacherlicher gemacht als ber Berfolgungsgeift ihres gelehrten Baters und Conforten.

Gab es benn, Wetter! vor jenen unbert Jaren keine Uren, Asen, Unde und Ornvie, Aredorfers jungste Togter über die Bepbealtung des unumgängligen kleinen Bugstas bend zu beruigen? Wie kam es, daß die jungste Tochter vor ihrem sämmtlichen Geschwister den behutsamen Einfall hatte, die Dinterides des Gleichlauts von der Stirn ihred gemeinschaftlichen Geschlechtnamens zu entfernen? — Gab es denn keine Nothanker, wie heuer, von so viel Menschen- und Frauenliebe, den zusälligen Bloßen ihrer ein

genen und frember Bilbelminen ben wohlthatigen Schatten Des Buchftabens & angebenen zu laffen ? - Barum barten nach bundert Jahren nicht eben fo gut ein paar Bogen zu Behuf eines unschuldig verbannten Buchffabens mit mehr Bug und Erfolg, als nach zwanzig Jahrhunderten zween Banbe antidriftifdlutbericher Provingialbriefe über Die himmelfahrt eines attischen Spottvogels geschrieben werden fonnen - um über ben Befchmack bes Furften ber Finfterniß am Ded = und Schwefelbraten\*) ei= ner im Gett ihrer Tugend erflichten Beiden= Geele gu fpotten , unterdeffen ein Frifcblings= ragout mit Teufelebreck gebampft ben boben Gaumen ber Leute vom Geblut fukelt

D. Ernest i soll sich meines Wissens um die guten Werke der heiden und ihre gelehrte, oft sehr zu fallige Unsterblichsteit ungemein verdient gemacht haben. Ich habe die neue Apologie des Sofrates noch nicht selbst gelesen, und da es in dieser Sache mit dem katein seine guten Wege hat, weil Sofrates gar keine Werke hinterlassen,

<sup>\*)</sup> Mir fommen "fagte schon Celfus" zu einer anbern albernen Einbildung ber Chriften. Sie glauben, "baß wenn Gott einmal das Feuer, "so wie ein Koch wird angelegt haben, so wird "alles gebraten werben — Siehe Mosheims Origenes Buch V. Cap. III. S. I. S. 509.

fonbeen wie bet aute Gebalbus bas Gillic debabt, burd Romanen = und Dos Rillendichter in beutschen und undeutschen-Sprachen berühmt zu werden, auch ein ies ber bie Werfe ber Beiben im Briefe an Die Romer lefen fann, und ber Senfus communis bes gangen menfclichen Gefchlechts. nach bem berubmten Musleger bes Mofai= foen Rechts,\*) ihr Chef d'oeuvre gemes fen: fo vermuthe ich eben nicht allzuviel Rineffe in ben Urfachen von ber Geligfeit ber Beiben und von ber Bermerfund unferer Lutherschen Rirchen = Rinder = und Wolfslehren, weil die bisherigen Aufflarungen und neueften Offenbarungen gefunder Vernunft auf nichts als ein mit we= nig Reinheit biluirtes Plagium moderngentis lister Oeuvres und Essais philosophiques

<sup>\*)</sup> S. Th. IV. S. 186. V. 43. 194. "Der gro"se Saufe ber Menschen," sagt herr Lavaa
ter mit eben so viel Scharf- als Liefsinn, "weis"bet sich unaufhörlich an Worten ohne Sinn,
"Keußerlichseiten ohne Kraft, Körper ohne Seist,
"Gestalt und Form ohne beseelendes Wesen —
"Das Eigentliche der Abgötteren; so wie das
"Eigentliche ber Schwärmeren Berliebtheit in
"Geistigkeit ohne Körper ist." S. Physiognomische Bersuch et und für Beförden
tung der Menschenkenntniß und Menschenliebe S. 144. 145. (Anmerkung des hern
ausgebers.)

und weltburgerlicher Evbemeriben binauslaus fen, auch die bloge Vorrebe eine fpeculative Revifion bis jum Ueberfluß und Ueberbruß migbanbelter, und eben fo bisparater Materien unfundigen foll, ale ber Inhalt unterliegen= ber permischten Dachricht. Bielleicht ift aber ber lofe Wint bes Speculanten nicht perlos ren, einige allerliebfte Raivitaten aus ben jungften Banben ber allgemeinen beutiden Bibliothet ju fammeln, Die übertriebenen und gar ju mildthatig eingeraumten Unfpruche berfelben auf gefunde Bernunft und Rritit aufzuflaren, Die Entweibung ibred Ramens und bie Chre bes Bater landes und Jabrbun berts ju ra= den.

Noch bliebe zu untersuchen, wie Hamann ben bilderreichen Ausdruck des Eisbacks v fens sich als ein Eigenthum anmaßen mögen, da er ihn offenbar aus den Betracht ung en über die Religion geborgt und entwandt hat, wo ihn jeder andächtige Lefer (S. 65. der dritten und viersten Abtheilung) in einer weitläufigen Note auf das Deutlichste zergliedert und getechtfertigt sinden kann; wenn es nicht aus so manchen einleuchtenden Erempeln handgreislich wärte, daß er keine andere Absicht hat, als die Speculanten in ihren gelehrten Beutelschneiberehen und Finten nachzuahmen, womit sie Giftmischeren der ältlichen Herren und den

Ritten frost ihrer Knappen burch eine allgemeine laue Wassersprache weit und breit zu verführen, und epidemisch zu machen susten — und daß ihm gleich jenem Mann unter ben Kindern ber Prophesten mit Schlägen und Wunden gestient sep, um durch Verkleid ung en und Parabeln seinen Kunstrichter auszuspolen, und ihm zulett antworten zu können: Das ist bein Urtheil, du hast ed felbst gefällt! 1. B. der Könige XX. 35 — 40.

Weil die Angelegenheit mit dem Berles ger Nicolai weder die Orthographie noch Orthodorie angeht, und durch die zwo Ants worten an den Magum in Morden und an die Sere ju Radmonber fattfam erortert worden : so habe ich nur noch nothic ber vermischten Radricht benzufügen, daß ber Chineser Dien = Man = Soam feinen eigenen Weg gefunden, die lette und einzige Abschrift seines offentlichen Ausbots, nachdem er alle übrige Materialien mit Feuer und Scheere aus ber Welt geschafft, fur 500 Raisergulden zu verseten; daß die in der Gelebrten = Geschichte wichtige Sprothefschuld eines Wilden in Norben von 2000 fl. Pr. bereits vor brey Jahren gerichtlich geloscht, und die damalige Bucherrechnung eben fo baar und ehrlich von Samann bezahlt worden, ber fich aber nach ber Sant erine nert, noch einem seiner Freunde seit 1764 ein kleines Mgio an Golde schuldig ju

fenn -

Doch wieder auf die wunderliche Decono mie seines Styls zu kommen: so scheint
felbige nach Abzug von 666% Drucksehlern
eben so genau der Dunkelheit seiner
ganzen Lage angemessen zu sepn, als der Tiefe und dem Umfange seines Plans,
der gleich dem Ruhm eines Baums \*) unter sich wurzelt. Wie Hercules seiner Keule,
ist er des unbeque men Ausdrucks machtig und sicher — weder ein Abadon
noch Apollyon des Geschmacks sondern

— ALIVSQVE ET IDEM, ber das große Gefet der Sparfam= feit nicht bloß in Ideen und Bildern, son= bern im weit hohern Verstande durch die Schöpfung seiner Fabeln und ihrer Entwickeslung im elastischen Korn erfüllt — und nach vollbrachten Gelübbe seiner Nazirkerdiat schöner und bas ben Leibe, den nalle Knaben, — seinen apokalpptischen Auslegern in der Sprache Danis

Hor, Lib. I, Od. XII, et Carm. Secul.

Crefcit occulto velut arbor aevo Fama Marcelli — —

els \*) treuberzig banten und ihnen fein Gegencompliment zu entziffern geben wirb -

Unterbeffen baß die Berbindung ber Ibeen burch lapplandifche Gectionen gehirnlofer Ungtomie noch entbecft werben foll, ift in ben Benlagen einer arfchlichen Beitung, wie man felbige ihrem Unfanger zu Gbren nennt, ein fleiner Versuch neuerlich angestellt mor= ben , einige Ideen über ben Gtpl aus bes Grafen Buffon Hiftoire parnrelle du Cochon zu erlautern; und ich schmeichle mir einen nabern Aufschluß über Die achte Sa= mannifche Schreibart in eben beffelben Histoire naturelle du Lievre aufgefunden zu baben, wohin ich Gie, Betterchen, nebit fammtlichen Speculanten und Gebafiten verweise, um dafelbit ben Ser= mapbroditismum, Die leberfcoman= gerungen, ben Schlaf mit offenen Mugen, Die Leichtfertigfeit bes lei= fen bochtrabenden Galous, Die Mebnlichfeit mit det vox humana und alle ubrige I biotismen bes furzweiligen und langobrigen Thiergeschlechts erflatt ju finden, bem ein alter Dichter \*\*) ben

<sup>\*)</sup> S. Abbts freundschaftliche Correspondeng S.

<sup>\*\*) — —</sup> si quis me judice certet bamann's Schriften. IV. Ab. 21

Preis des Vorzugs ertheilt haben, und wels wirklich das einzige fenn soll, so im eingentlichsten Verstande Saare auf den

Bahnen und gar im Munde hat.

Nach Maggabe des obigen läßt fich nunmehr von felbst ermessen, warum es ben berubmtesten Speculanten unserer Zeit eben fo fcmer wird, ibn ju verfteben und ju errathen, men oder mas er mennt, als es bem mimischen Schriftsteller vielleicht blutsauer werden mag, ihre Mannden in omni scibili nachzumachen; und eben daher fließt auch jene Leichtigkeit ibn nachzughmen, weil fie in der That nichts als ihr eigen Werf thun. ohne es zu wissen, sich selbst durch die britte Sand affen, und ber funftliche Unfinn feiner Schreibart sich zu ihrer naturlichen Denfungeart verhalt, wie die Marbenfeite zur . Masfeite feiner Ginfleidung in ihren gel-Ich beforge baber, daß die Wirfungen Diefer lofen Blatter mit seinen beimlichen Abfichten nur gar ju febr eintreffen, und baß die ganze Junfion feiner Dunkelbeit nichts mehr und nichts weniger bebeute, als jeder naturliche Rauch \*) eines noch auszubrechenden

Inter quadrupedes gloria prima Lepus.

Martialis Lib. XIII. 02.

<sup>\*)</sup> καπτός ε' βέβαιος, αλλ' οἶον ο̈ξειος ομίχλη πὸξξωθεν αυατέλλων καὶ διαφαινόμενος — ἐπεὶ δὶ μαλλον αυξανόμενος καὶ διαμελαίνων τὸν αἰξα, καὶ

Beuers ; benn mir ift gefagt, bag er

Liftig ift.

Sie werden nunmehr, Wetterchen! wahrscheinlich genug finden, daß die ganze vermischte Nachricht keinen andern Verfasser als den gelästerten Speculanten selbst verrathe, und daß er mit der Unterschrift der Buchstaben auf jene st oische Weisheit ziele, welche imbecillitatem Hominis und securitatem Dei wechselsweise vereinigt, ohne wegen herrschender Unwissenheit beider Naturen erkannt zu werden selbst von denjenigen, welche der Schrift Meister sind, und selbst nicht verstehen, was sie sagen oder was sie sesen.

Nachdem also die Aufflärungen der Orthographie in der allgemeinen deutsschen Bibliothek eben so viel einleuchtende Zeugnisse von einem doppelten groben Mißverständnisse sind, sowohl desjenigen, was daselbst angenommen als was allda verworfen wird, keines von beiden aber mit der vorausgesehten Gesundheit det Vernunft bestehen kann: so wird der Beweis sehr verkurzt, nach der Analogie mit ungleicher Schärfe auf den Werth ihrer Speculationen über die Religion unserer Väter und unserer Kinder die vernünftigsten Schluß-

πολύς άνω χωρών, ἐδηλάτο πυρσός είναι φίλος.
Plutarch. in T. Flamin. c. 4.

folgen zu ziehen, und sowohl ben Ungrund als Uebelft and ihrer willführlichen Sahungen, Sophisterenen, Wortertandelepen, Pralerepen und Verleumdungen funftighin aufzubecten.

Die Gesundheit der Vernunft ist der wohlfeilste, eigenmachtigste und unverschamteste Selbstruhm, durch den alles zum voraus gesetzt wird, was eben zu beweisen war, und wodurch alle freye Untersuchung der Wahrebeit gewaltthatiger als durch die Unsehlbarkeit der romischtatholischen Kirche ausgeschlossen wird.

Db ich gleich, Betterchen! nicht im Stanbe bin, fo tief, wie Bardborfers jungfte Jungfer Tochter, in Die Folgen der neuen Mufflarungen und Offenbarungen zu blicken : fo fcheint boch ber 3 & Be gefunder Wernunft bisher einen fo wohlthatigen Schatten über ben Ramen ber allgemeinen beutschen Bibliothet geworfen zu baben, bag ibr bas fablfte Reigenblatt menfchlichen Unfebens einmal zu fatten fommen durfte, gewiße argerliche BloBen zu becten. Gie wird baber - etiam ab hofte confilium - aufhoren, Die Orthographie ber Deutschen ferner burch unfebibare Reguln De Eri auf gutlaren, die ihr unbequem icheinenden aber in Gottes Wort und dem öffentlichen gand frieden gegrundeten Lebren und Ausbrucke ber fleinen Lutherschen Lavenbibel mit ungottlicher

Faust auszustreichen und die Ausfüllung dies fer Lucken einem allgemeinen Unfinn zu überslaffen. — —

Gefett aber, daß durch ein Geheimniß\*) neuer Blindheit die Fulle der Beiben abermal in den Kirchenhimmel eingeführt werden mußte: so ware es doch immer defelbe verkehrte Sinn von Seiten des christlichen Ifraels, solche Blindheit für ein gefundes Gesicht \*\*) auszugeben.

Deiden zu verdammen und felbige felig miffen zu wollen, felbige zu Ved = und Schwefelbraten ober zu Banymeben bichten, ift Sortife de deux parts, eine Thorheit von vollig gleichem. Schlage: fo wie gefunde Bernunft und Orthoborie, im Grunde der Sache und felbst ber Etymologie, gang gleichbebeutenbe Worter find, auch die strengsten Schluß= folgen aus bloken Worterflarungen mit willführlichen Gaben immer einerley bleiben , und unfer aller Seligfeit eben to menig von ben Stuffen ber Benunftmaßigfeit und Rechtglaubigfeit (felbst wie gute Werfe betrachtet) abhangt, als Genie vom Fleiß, Glud vom Berbienft u. f. m.

<sup>4)</sup> Kom. XI. 25.

<sup>\*\*) 30</sup>h. IX. 41.

Da ber Glaube zu ben natur. lichen Bebingungen unferer Erfenntniffrafte und zu ben Grundtrieben unserer Geele gehort, jeder allgemeine Sat auf gutem Glauben beruht, und alle Abstractionen willfubrlich find und seyn muffen: so berauben fich bie bes ruhmtesten Speculanten unserer Zeit uber Die Religion felbst ihrer Borberfage und Mittelbegriffe, Die gur Erzeugung vernunftiger Schlußfolgen unentbehrlich find, ich am en fich ihrer eigenen Wert= zeuge ober machen ein Bebeimnif baraus, wo fein Gebeimniß fatt finden fann, und becfen bie naturliche Schande ibrer Lieblingssunde wie 21 bam. -

Unterdessen sie die Geheimnisse einer allgemeinen Natur, wo gleichwohl Geheimnisse wegen der Allgemeinheit widersprechend
sind, ohne Noth häufen, anstatt selbiz
ge zu vermindern, bleibt ihnen zur Wirksamskeit ihrer Frenheit zu benken, nach dem Lege continui verkehrter Begriffe, nichts übrig
als der seuchtige und verdüsterte Muthwille,
alle Geheimnisse einer höhern, einzelnen, uns
bekannten, aber zur Mittheilung Ihrer Selbst
höchst aufdringlichen Natur, durch Fragen
und Wortkriege zu leugnen, zu verdrehen und
zu lästern

Weil sie aber ben natürlichen Brauch der Vernunft verlassen: so empfangen sie den kohn ihred Irrthums (wie es denn nicht ansberd seyn kann) an sich selbst; und weil sie Religion aus den Romanen und Lesgenden, sind sie in ihrem Tichten eitel worden und ihr unverständiges Herz ist versinstert, und da sie sich für Weise hielten, wurden sie kahrende Ritter oder ihre Schildstenden Hielbstrums heller und heller, die Tasge des Heils hingegen trüber und trüber—statt des Lichts, Kälte und Frost—weder Tag noch Nacht—

Daher kommt es, daß sie eine wirkliche, in jedem Verstand allgemeine, der geheimen Geschichte und Natur des menschlichen Geschlechts pollig entsprechende Religion verwers werfen, deren Geist und Wahrheit jene mannigfaltige Weisheit in sich schließt, welche von ihnen gesucht wird ohne erkannt zu wersden, und daß sie ein aus dem Schul=

e) — el fe enfrasco tanto en su letura, que se le passavan los noches leyendo de claro en claro, y los diàs de turbio en turbio — Vida y Hechos del ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, Compuesta par Miguel de Cervantes Saavedra, En Haya 1744, Tom, I. p. 4.

und Modestaube ihres Wintertags neugebag cenes Gohenbild aufzurichten suchen, das feine einzige Eigenschaft ihrer abergläubischen und schwärmerischen Einbildungkraft an sich hat — daß sie eine Bundestreit eigenen Ideals und nach dem Ebenbilde desselben ause brücklich scheint gemodelt zu seyn, gegen antisokratische Galanterie Schreine vertauschen, welche einen Schemen der Vernunft zwar auswendig, aber inwendig den Fluch ih-

rer Vermefung barftellen -

Go wie alle Urten ber Unvernunft bas Dafenn ber Bernunft und ihren Digbrauch borausfeten: fo muffen alle Religionen eine Beziehung auf ben Glauben einer einzigen, felbititanbigen und lebendigen 20 abrbeit baben , Die , gleich unferer Eriftens, alter als unfere Bernunft fenn muß, und baber nicht burch bie Genefin ber fetteren, fonbern burch eine unmittelbare Df= fenbarung ber erfteren erfannt merben fann. Beil unfere Bernunft bloß aus ben außeren Berhaltnigen fichtbarer, finnlicher, unftatiger Dinge ben Stoff ihrer Begriffe fcopft, um felbige nach ber form ibrer innern Ratur felbft zu bilben, und zu ihrem Genuß oder Gebrauch anzuwenden: fo liegt ber Grund ber Religion in unferer gangen Erifteng und außer ber Gpbare unferer Erfenntniffrafte, welche alle gufammenges

nommen, den zufälligsten und abstractesten modum unserer Eristenz ausmachen. Das ber jene mythische und poetische Aber aller Religionen, ihre Thorheit und arsgerliche Gestalt in den Augen einer heterogenen, incompetenten, eiskalten, hundemagern Philosophie, die ihrer Erziehungskunst \*) die höhere Bestimmung unserer Herrschaft über die Erde unverschämt andichtet.

Unter allen Offenbarungen, beren bie menschliche Seele oft mehr im Traum als ben wachendem Muthe fahig ist, hat keine einzige eine so innige, anschauende, frucht-bare Beziehung auf alle unbestimmte Fahigekeiten, unerschöpssliche Begierden, unendliche Bedürfnisse und Leidenschaften unserer Natur, beren physischer Zusammenhang mit hims mel und Erde eben so abhängig als das fleischliche Band des Lebens, des Gesich lechts und der Gesellschaft zu sehn scheint — Ja, kein einziger Plan, als der durch Christum, das haupt, und durch den Leib Seiner Gemeine offensbart worden, erklart die Geheimnisse der hochs

e) Le premier art de l'homme a été l'education du chien et le fruit de cet art la conquête et la possession paisible de la terre. Buffon Tom. VI. p. 313. Man vergleiche hiemit bes helvetius hinterlassenes Wert über bie hung bezucht.

ften , einzigsten , berborgenften und gur Dittheilung Ihrer Gelbft aufdringlichften D ajeftat, bem gangen Goffem ber Ratur und menfolicher Gefelligfeit analogischer , ben willführlich ften Gefesen gefunder Bernunft und ben nothwendigiten Goluffolgen lebendiger Erfabrung gemaßer. im Bergen und Dunbe aller Religios nen verborgene Genfforn ber Untbrovo= morphofe und Apotheofe erfceint bier in ber Girofe eines Baums bes Er fenntniffes und bes Lebens mitten im Garten - aller philosophische Widerfpruch und bas gange biftorifde Rathfel unferer Erifteng, Die undurchbringliche Racht ihres Termini a quo und Termini ad quem find burch die Urfunbe bes Rleifch gewordnen Borts aufgelofet. Diefes 3 eugniß ift ber Geift Der Beiffagung, und ber lobnfeis ner Werheißung ,ein neuer Dame , welchen niemand fennt , benn ber ibn empfaht."

Wenn es ben Speculanten am Beift fehlt, die Grundlehren des Christenthums von ber Verklarung der Menschheit in der Gottheit und ber Gottheit in der Menschheit und ber Gaterschaft und Sohnschaft zu glauben, und mit unserer lutherischen Kirche zu singen:

"Der Brunn bes Lebens thut aus

(Bar boch vom himmel ber aus Seinem Dergen --

wenn sich die Nicolaiten der göttlichen Kraft und göttlichen Weisheit im Worte vom Kreuhe soch bicht und sich daran stossen: so ist es doch hicht und ern und fich daran stossen: so ist es doch hicht und ern und fich daran stossen: so ist es doch hicht und er nu nftig, Wahrheiten, die vermöge ihrer Bestimmung dem natürlichen Menschen Thorheit und Uergerniß sepn sollen, deshalb freventlich zu leugenen oder durchzustreichen, und es ist eben so unsittlich und unverantwortlich, selbige Ansdern zu entziehen, wenn ihre Verkündigung zum Gelübbe eines bürgerlichen Berufs, Amsted und Standes gehört.

"Unsere heiligkeit," sagt kuther, ift, im himmel, ba Christus ift, und nicht "in der Welt vor Augen, wie ein Kram auf "dem Markte." Der Eiser für die Aussteitung der Moral ist daher eine eben so groebe Lüge und freche heuchelep, als der Selbste

ruhm gefunder Wernunft.

Obschon die Freygeist erep immer ihren Religionshaß unter dem Deckmantel einer pharisaischen Moralität getrieben hat, so fängt selbige doch gegenwärtig an, die Blosse der Moral selbst und die Nothwendigkeit, ihre wahren Grundsähe erst noch zu ersinden, laur genug zu bekennen, und mit eben der Frechheit, womit sie die Religion schon meput

aufgelost zu haben, auch die Regierungsart der Fürsten zu zergliedern und zu verleumden. Weil aber Gottesdienst und weltliches Regiment Ordnungen Eines und desselben höchsten Willens sind und ihr beiderseitiges Ansehen aus einer einzigen Urquelle sließt: so ist man umsonst bemüht, den Mangel des Geistes in beiden durch Men-

fchenfabungen zu erfeben.

Sollten aber unfere Speculanten, gum neuen Bemeife ibrer roben Unwiffenbeit bom Lege continui, etwan einem aufal= ligen Dbngefabr ibre mit ben of= fenbarften Religionsfpottern und Menich enfeinden barmonifden Grundfabe guschreiben: fo lagt fich doch ein eben fo gemeinschaftliches Intereffe bald abfeben, ben Krebs einer Philosophie, welche leider! Die Bernunft und Gittlichfeit ber großen Welt mehr als ju febr angestectt, auch unter bem gemeinen Bolf auszubreiten und felbiges burch ein Gi e= fcmat los ju machen, nach ber Beife Marons, \*) ber burch ben gulbnen Ralberdienft bas Bolf fein wollte anrichten, bag ber noch zu erwartenbe Gefetgeber einer neuen Moral mit feinen wo ober amolf Tafeln, ober mit fei=

c) 2. Bud) Mose. XXXII. 25.

tien & in 60 dividirt und mit der Zahl 666 multiplicirten Werboten und Geboten zu spat kommen wird; weil der Gehorfam ge- sunder Vernunft, den man aufzu- tichten sucht, eine Predigt offenbarer Rebellion ist, wodurch das Band aller Subord in ation \*) aufgeloset wird,

<sup>\*)</sup> Gemag einer Stelle bes Aulus Gellins (Noct. Attic. Lib. 1. Cap. XIII.) fagt ber ehrlice und fluge Montaigne: On corrompt, l'office du commander, quand on y obéit par discrétion. non par subjection - -- La Religion chrétienne a toutes les marques d'extreme justice et utilité: mais nulle plus apparente que l'exacte recommendation de l'obeissance du Magistrat et manutention des polices. Quel merveilleux exemple nous en a laissé la sapience divine, qui pour establir le salut du genre humain et conduire cette sienne glorieuse victoire contre la mort et le peché, ne l'a voulu faire qu'à la mercy de notre ordre politique: et a soumis son progrez et la conduite d'un si haut effet si salutaire, à l'aveuglement et injustice de nos observations et usances: y laissant courir le sang innocent de tant d'esleus ses favoris et souffrant une longue perte d'années à marir ce fruit inestimable? Il y a grand à dire entre la cause de celui qui suit les formes et les loix de son pays et celui qui entreprend de les regenter et changer - Car qui se mesle

welche ohne Verleugnung und Unterwerfung ber Vernunft unmöglich ift, und mahre Vernunft die Gejund heit ihrer Starfe in Ausubung

de choisir et de changer, usurpe l'authorité de juger et le doit faire fort de voir la faute de ce qu'il chasse et le bien de ce qu'il introduit. Cette si vulgaire consideration m'a fermy en mon siege: et tenu ma jeunesse mesme, plus temeraire, en bride de ne charger mes espaules d'un si lourd faix que de me rendre respondant d'une science de telle importance ; et oser en cettecy ce qu'en sain jugement je ne pourrois ofer en la plus facile de celles, ausquelles on m'avoit instruit, et ausquelles la temerité de juger est de nul prejudice : me semblant très-inique, de vouloir sousmettre les constitutions et observances publiques et immobiles, à l'instabilité d'une privée fantafie (la RAISON PRIVEE N'A QU'UNE JU-RISDICTION PRIVÉE) et ENTREPRENDRE SUR LES LOIX DIVINES, ce que nulle police ne supporteroit aux civiles: Ausquelles, encore que l'humaine raison avt beaucoup plus de commerce, si sont-elles souverainement juges de leurs juges et L'EX-TREME SUFFISANCE fert a expliquer et estendre l'usage, qui en est receu, non à le detourner et innover. Giehe Esfays de Montaigne à Londres 1769. Tom, I. Liv. I. Chap. XVI. et XXII. p. 245 - 249.

und Erfüllung bet Gefeke zeigen muß, ohne über die Schicklichkeit bere selben zu klügeln — Urtheilest du aber das Geset, so bist du nicht ein Thater (noch lehrer) des Gessetzt fetes, sondern ein Richter \*) — Thut man das am grünen Hold, was willam dürren were den! \*\*)

ber zugehen, wenn unsere Speculanten einer ganzlichen Untuchtigkeit überführt wurden, über irdische Kleinigkeiten der Orhographie zusammenhangend und praktisch zu benken, und gleichwohl mit Recht, Fug und Ansstand fortfahren könnten, sich an dem privilezirten Kleinod des kleinen Katechismus, unserer Kindets und kapenbibel, auf eine zaumsund gedißlose Art zu vergreisen, und wenn ein öffentlicher Meineid und Hochverrath des ehrwürdigsten Berufes, Amtes und Standes zur Empfehlung, Ausbreitung und Fortpflanzung moralischer Gesinnungen, bürgerlicher Treue und Ehrlichkeit, des allgemeinen Erest

<sup>&</sup>quot;) 3ac. IV. 11.

<sup>44)</sup> Luc, XXIII, 3r.

bits und guten Glaubens erbaulich werdet konnte — Doch ich entziehe mich, die mand nig faltigen Verhältnisse dieset schwärzesten Seite zum Ganzen auch nur von weitem zu berühren, weil ich den gleißenden Vorspiegelungen von Vernunft und Moral nichts anderes als Thatsathen, und ihre verhaßte Evibenz und erstickte Energie dem allgemeinen Wortsström der Speculation entgegenses mußte —

Man sieht also, daß die gesunde Bermunft und gesunde Moral ihrer klügsten, lieben und getreuen Rathe, \*) gleich den Kammerern Bithan und Thered, die der Thür hüteten, verdienen an Baume gehängt zu werden, und in den Augen jedes frommen Biedermanns unausstehlich seyn mussen, wie Dardachai für sein Vaterland Gustes sucht und das Besteredt sür den den

<sup>\*)</sup> Stude in Efther XIII, 3.

<sup>\*\*)</sup> Abbte freundschaftliche Correspondenz S. 96. 67. 68.

ben Beibs = Saamen feiner Mutterfirche —

So entfernt ich aber auch bin, bas Duartblatt seiner kleinen Autorfchaft gegen einen Sohn des Schlass und der Nacht zu rechtsertigen, oder ihn mit der Santa Hermandad und heiligen Vetterschaft für einen purissimus penis und homuncio lepidissimus zu erkenen: so werde ich doch kaum dem Verdacht entgehen, zum Harem seiner Buhl- und Betschwestern zu gehören.

Weil ich mich auf Deren spruch eind Geisterbeschwörungen nicht verstehe, so mögen Samann's Weisfen und sein Weib Seres dem Spezulanten der allgemeinen deutschen Bibliothek Gluck sagen — wenn ihm auf jenem lichten Morgen überbleiben wird einer, der an die Wand wassert —

Nehmen Sie, Betterchen! mit biesen twey Korbch en für lieb. Es sind wester gulbene Erse noch gulbene Mause, sondern wie der Seber\*) sprach: "Beisung en! — — —"

<sup>\*)</sup> Jet. XXIV. 3. Samanns Schriften IV. Ab.

Siehe! hie ist Deine Mag daß sie diene den Knechten m nes HERMN, und ihre Fü wasche.

A b i g a-i l.
1. Sam. XXV.

## leine Auffäße

dog

1770 bis 1776.

## Gefdicte

melfchen Schaubübne, aus bem Engl. überfest. ")

Der gemeinen Mennung ju Folge find bie erfien regelmäßigen Dramata, welche in unferer abendlandischen Belt nach ber Wiederauflebung ber Gelehrfamfeit erfchienen , bes Carbinals Bibiena Luffpiel Calandra und bes Gians giorgio Eriffino Tranerfpiel Sophonisba gewesen. Die Calandra murde juerft in Floreng und die Sophonisba ju Bicenga

Das Bergnugen über diefe Stude und meh. aufgeführt. rere die ju gleicher Zeit von vielen Undern verfertiget worden , muß fehr außerorbentlich und allgemein gewesen fenn, weil in ber großen Bibliothet, die por wenigen Jahren von Apoftolo Beno ben Dominifanermonden ju Be-

<sup>\*)</sup> An Account of the Manners and Cuftoms of Italy; with Observations on the Mistakes of some Travellers with regard to that Country, by Joseph Barretti. The fecond Edition, London 769, 8, Vol. I, Chap, X, XII.

pedig vermacht wurde, sich eine Sammlung von 4000 folder Werke befand, die alle in einem einzigen Jahrhundert geschrieben, und ben und unter dem Ramen der Comedie antiche (ale ten Comodien) befannt sind, sie mögen Luse oder Trauersviele oder beides zugleich seyn.

Ich habe in meinen jungen Jahren eine große Anjahl dieser alten Comdbien gelesen, welche noch immer don vielen unsern Gestehrten bewundert worden, weil sie nach den Trauerspielen des Sophofles und Euripides und nach den Lustipielen des Plautus und Terent mit der größten Genauigkeit zugeschnitten find. Ich wundere mich aber nicht über die Verachtung, worein sie seit dem Anfang des letten Indentinderts dis gegenwärtig gerathen find. Die Feigheit des Ausdrucks, der Mangel interessanter Zwischenfäue, die abgeschmackte Einsfalt ihrer Anoten und die herrschende Rachtmung der griechischen und römischen Sitten haben den größten Theil berselben pereckelt.

Unfere theatralischen Schriftsteller waren ab fo genothiget, ihre Zuschauer mit lebhafteren und intriguanteren Zeitvertreiben zu unterhalten. Eine neue Urt von Drama breitete fich über ganz Italien aus, das dem aufgeweckten Temperament der Nation und unfern Sitten angemeffener war. Die Personen dieses neuen drama-

rifchen Rurzweils fpielten in Masten.

Riccoboni, ein berühmter ital. Schaufpieler zu Paris hat in einem Buch, welches er
einer Königin von Engelland zueignete, hinlanglich bewiesen, daß die verlarvten Acteurs der Comedie den Arte (wie man die in die Stelle
ber Comedia anriche getretenen Burlesten nannte) gar feine ganzlich neue Erfindung wären,
fondein in gerader Linie von der Romer ihren

Atellanen abstammten, welche ihren Reig ben den Italienern von Geschlecht zu Geschlecht an Geschlecht zu Geschlecht and barbarische Zeitalter hindurch erhalten, und in manchen dunkeln Dertern von Italien ihren Plat gegen die regelmäßigen Trauer- und Lustspiele der unzähligen Nachfolger des Eriffino

und Bibiena behauptet haben.

Jebe von den maskirten Personen in diesen Comedio dell'Arte war ursprunglich zu einer characteristischen Borstellung einer besondern italienischen Gegend oder Stadt bestimmt. Der Pantalone bezeichnete einen venetianischen Raufmann, der Dottore einen Boologneser Arzt, der Spaviento einen Reapolitanischen Eisenfresser, Pullicinella einen apulischen Eulenspiegel, Giangurgolo und Coviello, zween calabrische Bauern, Gelsomino einen römischen Stuper, Beltrame, einen maplandischen Eropf, Brighella einen Ruppler von Ferrara und Arlechino einen albernen Bedienten von Bergamo.

Jebe von biefen Personen hat ihre eigene besondere Eracht, und ihre eigene besondere Maste und redete die Mundart bessenigen Orts

ben fie vorftellte.

Außer diesen und einigen wenigen andern bergleichen Personen, beren wenigstens 4 in jedem
Schauspiel erfordert werden, gab es noch A moroso's oder Inamorato's, das heißt, solche Manns- und Franensleute, die ernsthafte
Rollen spielten, nebst einer Smeralvina,
Colombina, Spilletta und andern dergleichen, welche die Rollen einer Servetta,
oder Kammer måd chens machten. Alle diese sprachen to stanisch oder romisch, ohne
Rasten zu tragen.

Gben nicht viele bon biefen Studen find gebruckt, weil fe felten gefchrieben murben. Thre Berfaffer festen bloß einen febr furgen Entwurf von dem Inhalt jedes Auftritts nach ber Reibe auf, 2 Abichriften von biefem bramatifden Gerippe (Geenario) murben an ben gwen hinterfeiten ber Schaubuhne bor bem Anfange bes Schaufpiels angefchlagen und jeber Spieler behandelte ben Inhalt feiner Scene auf einen Bint, wodurch er ju feiner Rolle aufgefordert murbe, indem er einzeln ober Befprachsmeis . fe aus bem Stegreife redete. Bon biefen Gerippen ober Scenario's find eine ziemliche Menge noch aufbehalten. Ein Schaufpieler &laminio Scala bat funfzig von feiner Erfindung im Sahr ibit berausgegeben. Diefes Buch habe ich felbit einmal gefeben, ohne mir einen fonberlichen Begriff von feinen Dlanen machen ju fonnen , welche nicht leichtlich als von Rome. bianten , bie fich lange Beit geubt haben ihre gegenfeitigen Einfalle einander mitzutheilen und aufzufangen , entwickelt werben mogen.

Diese Art Schauspiele zu verfertigen wird einen Englander, ber an eine größere Regelmäßigkeit der Buhne gewohnt ift, fehr befremden, und er wird solche für sehr unvollfommene Possenspiele ansehen. Sie sind es auch wirklich gewißermaßen, und werden von dem größten Theil unserer Gelehrten dafür gehalten, welche längst ihre Vorsellung von dem welschen Theater verbannt gewünscht haben. Tros die ser fritischen Strenge muß ich gleichwohl gestehen, daß einige von diesen Schauspielern, besonders Sacht und Fiorili (die von den Characteren worin sie Meister sind, den Eckle

namen Truffaldino") und Tartaglia fubren ) und welche ich furglich in Benedig gefeben , mich abgeneigt machen mit unfern Runft. richtern in ein born gu blafen; ich fann bas ber eben nicht gang bon Bergen eine gangliche Abanderung in unferer gewohnlichen Urt Comobien zu verfertigen und aufzuführen munichen, weil die Bemubungen, denen fich unfere Schaufpieler unterwerfen muffen , wenn fie fich eie ner fo fchweren Drobe unterziehen, mir mehr Unlag jur Bewunderung als Rritit gegeben baben. hiernachft find biefe Schaufpiele eine gang befondere Eigenheit unferer Ration, und aus Ehrerbietigfeit fomobl fur biefe Gigenheit als für bas Alter ihres Urfprungs, fcheint mir ihe re Erhaltung angelegentlicher ju fenn. 3ch munfchte alfo, daß fich die Rritif lieber mit ihrer Berbefferung als ganglichen Abichaffung abgeben mochte.

Ein Fremder kann sich nicht vorstellen, mit welcher Fertigkeit unsere Acteurs ihre Mollen aus dem Stegreise spielen, und wie schwer es sich Einheimische sowohl als Fremde vorstellen können, daß sie ex tempore reden. herr Garrick erzählte mir in Benedig, daß ihm am meisten der Pantalon in der italienischen Comodie zu Paris gefallen hätte; und der berühmte Carlin, der den Harlequin auf eben derselben Bühne spielt, wiewohl er mehrentheils französisch zu sprechen gewohnt ist, drückt sich mit solchem Fluß und Reinigkeit aus, daß seine Zuschauer niemals die gelernten von seinen

<sup>\*)</sup> Eruffalbino ober Aracag nin o bedeutet eben, o viel als Harlequin. Aartaglia aber einen Stotte rer ober Stammelnben.

Extemporal Rollen unterscheiden tonnen. Satte Derr Garrick ben Sachi und Fiorili in Rtalien gesehen, so barf ich wohl behaupten, daß er mit diesen eben so zufrieden, als mit dem Hartequin und Pantalon zu Paris gewesen ware.

Das Vergnügen ben diefen Extemporal Stücken hangt aber vorzüglich von der Geschicklichkeit der Schanspieler ab, und dergleichen kann es nicht so sehr viel von der ersten Größe in einem Lande geben, das nicht solche unermeßliche Stadte hat, als London und Paris sind. Daher haben die Italiener zum Besten der mittelmäßigen Schauspieler ungefähr im Unfange des letten Jahrhunderts die Musst auf der Buhne eingeführt, welches zu den nunstalischen Dramas Unlaß gegeben, die man Opera neunt, wenn sie ernsthaft, und Opera buffa oder Burletta, wenn sie lustig sind.

Bon den ersten Opernschreibern, fie mbgen ernsthaft oder luftig fenn, haben faum irgend einige ihre Namen der Bergessenheit entzogen, und feiner wirklich ein besser Schieffal verdient. Zeno und Metastasio fonnten allein auf biefe Ehre Anspruch machen.

Apoftolo Zeno fand die Oper ziemlich roh und unvollfommen, und brachte fie unter die Gerichtsbarfeit der ariftotelischen Regeln. Da er eine große Starfe im Griechischen bestaß, so bemahte er fich ihr einen griechischen Zuschnitt zu geben, überhäufte fie mit Duos, Trios und Choren, und ahmte, so viel er fonnte, die Strophe, Antistrophe und Epode der alten griechischen Tragodie nach.

Ungeachtet aber Beno an Erfindung grof ift, feine Charactere mannigfaltig, feine Gefinum gen richtig, und feine Anoten mohl ausgebacht

find, fo hat boch feine Sprache zu wenig Zierlich, feit nud Feuer, und feine Berniffation ift fo ranh, baß seine Opern zwar noch immer von vielen gelesen aber von wenig oder gar feinem in Muskt gebracht worden. Ich habe oftere den Einstall gehabt, daß, wenn seine dramatischen Stücke in eine andere Sprache übersest wurden, man fie mit größerm Bergnügen lesen wurde, weil er reicher und stärfer an Empfindungen, an Erfindungen größer und in Characteren

mannigfaltiger als Metaftafio ift.

Des Metaftafto Opern, im Ganzen betrachtet, haben ben weitem nicht alle Bolltommenheiten bes Zeno, find aber auch eben so sehr von seinen Fehlern entfernt. Die Zierlichkeit, kebhaftigkeit und ber reißende Fluß in Metastafio's Sprache hat nicht ihres gleichen, und seine Harmonie bezaubert. Seine Arien, Duetten und Chore überseten sich selbst zur Musik
mit einer erstaunenden Leichtigkeit, und unsere Componissen haben wenig Muhe sie in Sarmonie einzukleiden. Ihm haben sie vorzüglich die musikalische Ueberlegenheit zu verdanken, deren
sie seit so vielen Jahren in ganz Europa ohne Biderspruch genossen.

Ungeachtet der großen Menge unserer Opera binffa oder burletta, verdient feine einzige gelesen zu werden. Abgeschmacktheit, Rieberträchtigkeit und ein wenig Ruchlosigkeit oben
ein, find ihre vornehmsten Zierrathen. Unsere Componisten aber versiehen gegenwärtig ihren
Dandel so gut, daß sie selbige dem großen Danfen angenehm zu machen wissen. Jeder gestetete Italianer schämt sich ihrer und sieht mit Berachtung und Unwillen auf die Reimschmiede,
welche bergleichen schreiben. Ihre Scham,
Ferachtung und Unwillen ist aber für unser Baterland verloren, weil nicht nur ber italienische Pobel sein Vergnügen baran findet, sondern auch die Vornehmen anderer Nationen, die auf eine uns überlegene Feinheit der Sitten und des Seschmacks flotz find, sich eine Ehre daraus machen, diese Miggeburten aufzumuntern.

Die Comedie dell'arte, die Opern und Burlette, find aber nicht die einzigen theatralischen Zeitvertreibe gewesen, welche die Italiener an die Stelle ber Comedie antiche gesett,
fondern sie erfanden auch zwen andere Arten
von Drama, nämlich die Schäfer spiele
(Comedie pastorali) und Bauern spiele

(Comedie rustiche)

Liebhaber befigen viele 100 Ochaferspiele in ihren Sammlungen. Beil aber bas Schaferleben fein aubers Dafenn bat als in der unfculbigen Einbildungefraft verliebter Dabchenfo fonnten bie Schaferspiele niemals bem aro-Ben Saufen gefallen , und fich ben felbigem lange in Gunft erhalten. Deines Biffens ift fein einziges in Stalien feit 50 Sabren aufgeführt worden, und unfere jungen Leute lefen noch einige wenige, als des Taffo Uminta, bes Guarini Daftor fibo, bes Bonarelli Rilli De Scir o und des Onggro Alce o : benen noch unfere unfduldigen Ronnen ben Rilarmindo bingufugen , auf beffen Berfaffer ich mich gegen. martia nicht befinnen fann. Unfere Runftrichter bingegen und leute bon Gefchmack feben alle Diefe Berfe mit weniger Uchtung als unfere Bor fabren an, und finben barin biel fantaftifche Sitten , unnaturliche Gefinnungen , finbifde Einfalle und epiarammatifche Bendungen. Die Dobe ber Schaferspiele ift gegenwartig aus gang Stalien fo ausgepeitscht, daß ber ehrmur

bige Name bes Politian felbit feinen Orfeo \*) nicht vor einer ganglichen Achtlofigfeit fchusen fann. Die Gelehrten fogar fennen faum biefe Schrift.

Bon Bauernfpielen baben mir nicht viele, und die einzige Cancia ift Lefern bon Gefdmad befannt. Diefe Sancia bat ben Dichelangelo Buonaroti, einen Better bes berühmten Dichel Ungelo jum Berfaf. fer. Es ift ein regelmäßiges Drama in Reimen und die Berfonen beffeben aus florentinifchen Bauern. Die Reinigfeit ber Gprache und Bahrheit ber Sitten find ausnehmend. Ich fur meinen Theil febe es fur eines unferer Deifterftucke an , und wenn alle unfere Schau. fpiele untergeben follten , murbe ich beffen Erhaltung allein munichen. Demungeachtet wird es nicht mehr aufgeführt aus Mangel einer binlanglichen Ungahl geschickter Ochauspieler. Dan fieht es zuweilen auf ben Privatbubnen unferer Schulen, wo es die jungen Studen. ten in ben Berbftferien ober gur Carnevals. Beit fpielen.

Nachbem bie Namen ber frangbfifchen Trauers fpielfdreiber und vorzüglich Corneille und Racine in Italien einen allgemeinen Ruhm erbielten, fingen einige unferer wißigen Ropfe an, und Trauerspiele im frangofischen Gefchmack zu liefern. Unter ben vielen, die in furger Beit ausfamen, erhielten die Merope des

Dies war bas erfte ital. Schaferspiel. Die erfte Ausgabe ift ohne Jahrzahl, und die zweite ist zu Benedig ben Ricolo Beppino, 1524 gedruckt wors ben.

Marquis Maffei, ber Ulpffes bes Latte tin i und die Eleftra des Grafen Gaster to Gozzi, nebst einigen wenigen andern, vie ten Benfall auf verschiedenen welschen Buhnen, und wahrscheinlicher weise werden sie nicht so. bald in Vergessenheit fallen, da sie nicht in der niedrigen Sprache und mit der schwachen Versifffation geschrieben sind, die in allen unsern

alten Eragodien berrichen.

Fast alle Trauerspiele bes Corneille, Raeine, Crebillon und Boltaire find in reimlofen Bersen übersest und von unsern Schanspielern feit fursem aufgeführt worden. Unsere Lente bon Geschmack allein füllen aber noch fein Parterre, und der gemeine Mann ben uns ift noch nicht im Stande, solche Schauspiele zu verdauen Man kennt noch zu wenig das Vergnügen zu wei hen, und wir wurden unsern Harlequinen, Paw kalonen, Brighellen und andern Masken niemals treulos geworden sepn, wenn Goldont und Chiari nicht vor ungefähr 18 ober id Kabren plöblich erschienen waren.

Goldoni ist ein Schmierhanns, bet nicht weniger als 30 Bande Combbien herausgegeben. Sein Sauptendzweck ist immet Gaufelen und Lermen gewesen, womit er die Ohren bes Pobels übertaubt, und ihre Derzen erobert hat, besonders aber ber Gondelfahrer zu Benedig, benen er so manche feine Complimente in sehr vielen seiner Schauspiele gemacht, und ihre erstaunenden Einsichten, Geschmack und Sittlichseit so sehr gelobt, das sie lange Zeit seine besten Freunde gewesen sind. Seine Sprache ist ein so echter Mischmasch von Wörtern und Redenkarten, die aus sehr berschiedenen welschen Dialecten hergenommen und auf eine höchst lächerliche Art toscanisket

ind aberbem mit einer Menge bon Gallicifment tefpict und gewurtt find. Rurt Goldoni beitet weber Runft noch Willenschaft. Seine aro. be Unwiffenbeit in ben Rechten und in der Sit. teulebre, in der Bonfif und Anatomie, in der Geparaphie und Naturaeschichte (denn der Kerl reber bon Allem) find ungahlbar und unmenfch. lich. Da er bon feiner Rindheit an in einer fflavischen Niederträchtiakeit und Untermurfia. feit, worin ber Benetianische Abel feine Unterthanen balt, auferzogen worden, fo ift ber Beariff bes Abels ihm fo tief eingewurzelt , baß er felbigen mit einer friechenden Geele berehrt. und immer der Tugend felbst vorgiebt. Beariffe bon Recht und Unrecht find in feinem Gebirn fo berworren, daß er oftere Lugend får Lafter ober umgefehrt anfieht.

Diefer ungezogene welfche Wistling hat fich jum Goben bes venetianischen Pobels gemacht, und ein so verächtlicher Gegenstand aller Italiener, die nicht zum geringsten Pobel (Canaille) gehören, ist gleichwohl in des herrn von Bolitaire Augen einer der größten Männer unseres Jahrhunderts. Goldoni, wenn ihr dem Bolitaire glauben wolltet, ist der Sohn und Maler der Ratur — Bon dem Abt Pietro Chiari habe ich nichts mehr zu sagen, als daß er in jedem Stud, wenn es möglich, noch unter dem Goldoni ist.

Diese 2 seltenen Sterblichen waren beibe in einem Jahr zufälliger Weise beschäftigt, für 2 verschiebene Buhnen zu Benedig, Comodien zu verfertigen. Man kann fich nicht vorstellen, wie erstaunend popular beibe wurden, sobald ste ein Paar von ihren fantastischen und abseschmackten Stücken geliefert hatten, und wie geschwind sie Gaukeien, Lermen und Unfinn

in Schwung brachten. So mas bat man in fein nem aubern gande erlebt. Demunaeachter muß man bemerten , baß fie einen Theil ibres fchnellen Benfalls benm gemeinen Bolf ber um barmbergigen Urt, womit einer ben anbern auf ber Bubne burchbecheite, ju verdanfen hatten; die Staliener haben eben fo viel Gefchmad als die Englander an Rlopffechtern. Reins bon Goldonis noch Chiaris Gti den fann Die Drobe ber Rritif aushalten. Gie waren beide ohne Big geboren, und ohne Ge lebrfamfeit erzogen ; gleichwohl überfiel ju ib. rem Bortbeil eine anffecende Raferen fammtliche Benetianer, bobe und niedrige, und jog fic ploblich bon Benedig faft uber gang Stalien. Diefer Wahnfinn muchs burch bie ungeitigen Lobipruche, Die Boltaire an Goldoni verfchwen bete, wodurch letterer feinem Gegner überle gen murbe. Alle beibe fruchtbaren Ropfe lies ferten fur unfere baufigen Schaububnen in Beit bon 10 Sabren viele 100 Stude, und Goldo. ni befonders rubmt fich in einem berfelben ; Das Comifche Theater genannt, 16 Othis che in einem Sabre gefchrieben gu baben, bei ren Titel er durch einen Schausvieler auffagen ließ.

Ein fo reifiender Fortgang machte biefe zween Pfeudo - Poeten ju unumschränften Berren der Schaubuhne, und wer weiß, wie lange ihr Regiment gedauert haben wurde, wenn nicht einige gelehrte Manner von der doppelten Ueberschwemmung ihres Unfinnes ermudet, angefangen hatten, fie beiderseits mit der Rritt

anzugreifen.

Carlo Goggi, ein jungerer Bruder bes bereits ermahnten Gafparo Goggi mar ber erfte, der dem Goldoni und Chiari fchwer fielBar ju fehr baburch in die Enge gefrieben, waren fie fo flug ihren gegenseitigen Saß ju unterdrucken, und schloßen einen geschwinden Baffenstillstand um gemeinschaftlich ihren Begenern zu widerstehen. Chiari war ein eben so großer Schmierer in Brose als Comodienschmied. Es entstand also ein heftiger Federfrieg, ber

bald je langer befto bigiger murbe.

Bufalliger Beife fam Carlo Goggi mit Gol. boni in einem Buchladen gufammen. Gie geriethen in einen icharfen Bortwechfel und Golboni gab in ber Site bes Streits feinem un. erbittlichen Runftrichter ju berfteben, baß es leicht mare ein Ochanfviel ju tabeln , aber ein wenig fdwerer felbft eines ju fchreiben. Boggi gestand ibm . daß es leicht mare ein Ochau. fpiel ju tabeln, aber unendlich leichter berglei. den ju fcbreiben, wodurch man einem fo unüber. legten Bolf , als die Benetianer maren, gefallen fonnte, und fugte mit einem verachtlichen Tone bingu, daß er Luft batte, bas Dabrchen bon bren Domerangen in ein Luffpiel gu bers manbeln und gang Benedig barnach neugierig ju machen. Goldoni mit einigen feiner Unbanger, die im Buchlaben waren, thaten an Gotti die Ausforderung fein Bort mahr gu machen, und ber badurch aufgebrachte Runftrichter erbot fich in wenig Tagen Damit fertig tu werden.

Wer hatte wohl gedacht, daß Italien einem fo jufalligen und unbedeutenden Wortwechsel den größten dramatischen Schriftsteller zu verdanken haben sollte! Gozzi schrieb hurtig ein Luftspiel von 5 Aufzügen, unter dem Titel: I tre Aranci, die drep Pomeranzen, das aus einem alten Weibermahrchen entlehnt war, womit die Kinder in Benedig von ihren

Barterinnen unterhalten werben. Die Comobie wurde aufgeführt, und gang Benedig lief nach ber Buhne St. Angelo, um bie 3 fcbenen Pringessinnen ju feben, die von 3 bezauberten Bomerangen gur Welt gebracht wurden.

Man fann fich leicht vorftellen , daß Gol boni und Chiari nicht in diefen 3 Pomerange ibrer theatralifchen Boffen bem offentlichen Belachter auszufegen gewußt. Die Benetianer, wie alle Staliener, find fur die Arbeit nicht fonberlich eingenommen, welche zu Untersuchung ber Babrheit gehort, und ihre Einbildungs fraft überrafcht fie gar ju oft, unterbeffen ibr Urtheil ichlummert; zeigt man ihnen aber bie gefunde Bernunft, fo unterwerfen fie fich berfelben augenblicflich. Das traf ben erften Abend ein , ba die Comodie ber 3 Domerangen auf. . geführt murbe. Die unbeffandigen Benetianer beraafen ben Augenblicf jeben lauten Buruf, womit fie die meiften Stude bes Golboni und Chiari beflaticht hatten , lachten aus vollem Salfe baruber und gaben ben 3 Domeranien einen rafenden Benfall.

Dieser giuckliche Erfolg munterte Gozzi auf mehr zu schreiben, und seine neuen Schauspiele verwandelten in so kurzer Zeit den Geschmack der venetianischen Zuschauer, daß Goldoni in einem Jahre aller seiner theatralischen Burde beraubt, und der arme Chiari ganzlich vernichtet wurde. Goldoni verließ Italien und ging nach Frankreich, voller Vertrauen auf Boltairens Einstuß und Empsehlungen, die ihm die Stelle eines italienischen Aussehers ben einer Prinzessin zu Versalließ verschafft haben sollen. Chiari aber begab sich auf ein Land,

gut in ber Dachbarichaft von Breicia.

Ich habe 1764 und 65 gebn bis gwolf von Gottis Studen aufführen gefeben und die Sandichrift bon 2 ober 3 gelefen. Diemals baben mir Berfe von biefer Urt mehr gefallen. 3ch beflagte baber ben der Unfunft des herrn Gar. rict, baß er bie Carnevals Beit verfehlt batte um einige bon biefen Schausvielen gu feben ; weil ich gar ju febr babon überzeugt bin , baß er bas uriprungliche Genie bes Gotti bewundert baben murbe, welches meines Erachtens nachft Shakefpear das erstaunendfte ift, bas irgend ein gand ober Sahrhundert bervorgebracht bat. Die Grundlage von Goggis Beift giebt ibm biele Character und bie Zeichnung folder Gefcopfe an die Sand, welche gar nicht in der Ratur ju finden, aber weit naturlicher und richtiger erbacht find als Caliban im Ungewitter. Dit diefer erftaunenden Birtfamfeit ju erfinden, Die unter den neuen Boeten fo feltfam ift, verbindet Goggi eine große Reinigfeit und Dacht ber Sprache, eine barmonische Berfincation, eine Bermickelung ber Knoten, Dannigfaltigfeiten ber Zwischenfalle, Babricheinlichfeit ber Entwickelung, Ubwechfelungen ber Auszie. rungen und viele andere Borguge , die man bon einem neuen Drama erwartet. Es ift Ochabe, baß Diefer Schriftfieller nicht jur Ausgabe feiner Schauspiele bewogen werden fann. Er bat ben bringenbften Bitten feiner Freunde miberftanben, ohne einen gureichenden Grund bon feinem Ub. fcheu fur ben Druck angeben ju tonnen. Ginige fcbreiben es feiner Darthenlichfeit fur eine Ochau. fpielerin gu , ber er ben Bortbeil ber Borffellun. gen überlaßt; bieß fann ich mir faum einbils ben , weil fie weit mehr burch eine Musgabe ge. winnen murbe als burch das Spiel ihrer Rollen. 36 glaube vielmehr , baß Gogt die Gleichgultigfeit gegen feine Buschauer bis auf die Dinge felbst erstreckt, die ihnen gefallen; und
vielleicht hat eine ahnliche Ursache den Shakelpear abgehalten, eine ausgebesserte und bollftändige Ausgabe felbst zu beforgen. Der gute
Schupgeist des welschen Theaters wolle den Arbeiten eines Gozz i gunfiger fenn und sich
derfelben nicht beranden lassen. Ich wunsche
ihnen ein besseres Schickfal als dem Shakespear,
und daß feine kunftigen Ausleger nicht nothig
haben mögen, Stellen wieder berzustellen, ihren Berstand zu berichtigen, ihre Dunkelbeit
aufzuklären und ihre Rechtschreibung zu verbessern.

Neber das Urtheil des Baretti, aus feinem Account of the Manners and Coftoms of Italy, von Golbonis Comobien, befindlich in der Beplage jum 23fien Stuck der Konigsbergischen gelehrten und politischen Zeitung 1770.

Es ist setten, in der Welt so gut als in der Rritif, daß man den rechten Punkt des Urtheils und die gehörige Billigkeit trifft. Ift es nicht Unwissenheit, so ist es auweilen hatte oder ein Eigensinn des Geschmacks. Der Englander, welcher des Baretti Urtheil über den armen Goldon i liest, und von seinem Nationaltheater eingenommen ist, wird ihm völlig Recht geben. Andere hingegen möchten es ihm noch wohl sehr streitig machen, od die Regelmäßigkeit, die er der englischen Bühne zusschreibt, durchgehends daran zu sinden sop. Indessen handelt der Englander, der dem Baretti beppflichtet, so between Englander in seiner schlauen Wittwe characteriset. Allein Baretti, der dem Englander ein Compliment macht, indem er seis

men Goggi jener ihrem Shatefpear gur Seite feat. Icheint vielleicht auch gu fehr ein Unbeter bes Goggt an fern. Benigftens, wenn Goggi ein italienifcher Shatefpear ift, fo tann er ibn gar nicht mit einem Colboni in Parallele ftellen. Das hieße einen guten Raler von Ruchenftucen mit einem Bellino veraleichen bbaleich jeber in feinem Relbe groß fenn tann. Unb fos benn? ba Boggi noch hinter ber Banb ftebet, unb feie me Stude noch nicht bas Publifum richten fann, morque tann man feinen Werth ficher bestimmen, und woher tann man bes Baretti bochgespanntem Lobe, ber ibn auf bel Solboni und Chiari Erummern fo coloffalifc erbobet, guverläßig trauen? Rann Goggi nicht fo gut, als fein gu Boben gefchlagener Reind ber Bose ber Bemetianer und ber Ball bes Geruchts fenn? 3ft Baretti allein ber Mann, beffen Mugen aller Mugen, beffen Ges fomact ein Dratel ware ? In Bahrheit! Bier giebt ber Aunftrichter ju viel Blofe , und es ift orbentlich lus Sia, wie viel er une von feinem Cama, ber une meniae ftens noch eine unfichtbare Gottheit ift, erzählt, eben fo luftig ale bie Urfache flingt, wesmegen Goggi feine Geben Bunbermerte bem Bublico vorenthalt. Rann ber Gott ber Ehre, ber fo febr bie bramatifden Schriftftels Ier best, nicht ben Gott ber Liebe ben ihm überminben? Inbeffen fann Baretti wegen bes Gogaf Recht haben, wie er in Absicht bes fo tief erniebrigten Soldoni nicht aanz Unrecht und nicht aanz Recht has ben modite.

Allerdings ift Golboni ein fehr fruchtbarer tomifcher Dicter. Diefe Rruchtbarteit ift ohne Schaben, wenn fie gute gefunde Kinder liefert. Aber freglich! - etwas vers datig wird fie ben ben Geburten bes Biges. Gin Biels ichreiber erschöpft und übereilt fich leicht. Tiraquels Rubm, er habe in 32 Jahren alle Jahr ein Buch und ein Rind ber Belt verschafft, wirb, was bas erfte bee trifft, in ber Litteratur nicht fo viel Berbienft baben , als bas zweite fur bie Bevolkerungeibeen. Dan beforget fogar, bag einer unferer beften beutiden Dichter def. bem Aheater, ber eben fo gut, jeboch mit mehr Recht als Golboni, ber Liebling ber Ration ift, burch feine fertige Feber, und burch bie Art bes Drama, bie e jest ermabit, eber finten als fteigen mochte, und bas bie Mufit nur bauptfachlich biefen Zon ber theatralifchen Rufe noch erhalte. Der gute Schutgeift ber beutschen Babne, wuniche man bem Baretti nach, wolle fie ben

ihrem reifenben Alter vor allen Jugenbfunben bemahr

Mlein - feines von Golbonis noch Chia ris Studen fann bie Probe ber Aritit aushalten. Buforberft welcher Rritit? Die nachft, welches bramatifche Stud ift, wenn man fchergen barf , gang fcuffren ? Und fonnte man nicht eben biefe Rrage gegen alle fhatefpearifde Stude aufwer: fen ? Den Chiari fennen wir Deutsche weniger; fel ne Landsleute, bie auch moht Cabalen haben, mogen ihn vertheibigen. Aber Golboni? Man muß raifonnabel benten. Es ift mahr, fein Sauptgefdmad ift bie Burleste. Giebt es aber feine gereinigtere Burs leste, bie unter bem Ernft und über bas blofe Dofs fenfpiel mare? Bo bleibt benn bas gute Bas Comis que und die tomifche Oper? Bielleicht find feine Pantalons, Brighellen und Arlequine noch gegen andere Farcen bes italienischen Theaters feiner und leiblider. Bon feiner Sprache, ob fie tofcanifire u. bat., muß ber Italiener enticheiben. Bir feben bier nur auf fein to-mifches Berbienft. Dat Goldoni gar teine tomifchen Buge von Starte, bie Menfchen und Sitten nach bem Leben fchildern , und follte fich Bottaire fo porfestio und ganglich geirret haben , wenn er ihn ben Daler bet Ratur nennet ? Das mare viel. Ueberbem wie viel eine fichtevolle Runftrichter und Leute von Gefdmad baben nicht feinen fo naturlichen und boch meifterhaften Dias log, ale ein befonberes Salent, empfunben und gefchatt? Wenn man feinen Eugner und einige mes nige ausgesuchtere Stucke liebt, fo muß man vielleicht ben anbern Gautelenen von ihm, wie Boileau ben bes Molieres Betrugerenen des Ccapins feuf: gen : 3d ertenne nicht im Gad bes Ccapins ben Berfaffer bes Difanthropen.

Den Borwurf, daß des Goldon is Begriff vom Abet zu friechend sey, gesteht man gerne zu. Die widersinnige Ausschaft zur Goldon ib efigt weber Runft noch Wissenschaft. Ein Machtspruch ! Und das Pubelikum, das ihn nicht mehr achtet? Es ist vielleicht des Herrn Barett i eigene hohe Person. Wir haben in ben goldon is den Stücken vernünstige Manner mannens mit Grund tabeln gehört; wir haben sie bes Schultten zucken, aber noch keinen galnen ober einschlasen ges sehen, wie man sich dessen wohl ben sehr regelmäßigen

epriefenen Studen erwehren muß, ohne hieben bie Beriebigung ber Empfindungen mit bem Pobel nach Bauch-

midutterungen gu rechnen.

Aurz, und auch turz gesagt: Baretti behandelt ben Golboni mit gar zu großer und zu bitterer Berachstung, daher einige Ausbrucke wohl gar nach einem großen Koft beef schmecken. Weit entfernt, ben schon nach seiner Meynung vom Theater verbannten Flüchtling zu mitleibig wieder an seinen Plat einsehen zu wollen, konnste man doch jenes Todesurtheil rectificiren oder milbern, und wir erinnern nur, daß der Geschmack auf der Rühe, nei in allen Dingen, seine Moden habe. Prüfet, heißt es, alles, und behaltet das Beste. Bon der beutsschie ist, alles, und behaltet das Beste. Bon der beutsschie Uebersehung der golbonischen Komöbien sagen mir nichts, die wenigsten Juschauer können und werden sie mit dem Briginal zusammenhalten. Man giebt uns vielleicht den Solbonis owenig als den Shakes speakelich.

Wenn einige beutsche Aunstrichter, vielleicht noch zu frabe — ben Fremben gerabezu nachlallen, und bas shue genugsme Unterscheibung; so bringen sie vermuthslich die noch schlechteren Nachhmer bes Golboni zu bieter Balle. Wie wirbe es inbessen von solchen gestrengen hers ren einem holberg, und wenn man übermuthiger wirbl, zulest einem Plautus selbst ergehen? If Golboni

fein Gozzi, fo ift er boch fein bloger Polichinelle.

Ueber die Barettische Uebersetung in ber Beplage jum 23. Stud und ihre Antifritif im gelehrten Artifel des 25. Studs ber Königsberger Beitung.

Es ift nicht nur felten, fondern fehr oft eben fo unmög lich als unnöthig, ben rechten Bunkt bes Urtheils ju treffen. Db nachft den bren angeführten Ursachen eine vierte ober funfte, ich menne die etwas eigennütige Gefälligfeit für bie Stimme eines Municipal. ober auch bis.

weiten nur Drivat . Dublici fich einer boll fommeneren Billiafeit rubmen barf . laffe id gleichfalls babin gefiellt fenn. Es giebt gmar in ber Rritif eine gulbene Mittelftrage, welche bas Drobuct ber icharifinnigiten Ginfichten und erhabenfien Gefinnungen ift. befto meniger fellt es aber an Runftrichtern , die nach ber befann. ten Rabel, ben Rern ber Cache vericblucen und ibre Lefer mit einer genquen Theilung ber feeren Schaalen befriedigen ober fie auch mit Grun ben abfreifen, Die fich - wie Dobnfauls chen \*) jum Roftbeef reimen ift meder die grage, wie ein Englander noch wie ein Liebhaber ber biefigen Bubne bes Ba retti Urtheil über ben Golboni liefet : fonbern es fommt vielmehr barauf an , beide Landeleute nach ihrem eigenen Dorigont gu bergleichen. Wenn alfo Baretti dem Goldoni Runft und Bif. fenichaft abfpricht, fo bebt biefer Dangel (ber, wenn er muthwillig und mit einer abae fcmactten und unverschamten Eitele feit gepaart ift, meines Erachtens allerbings Die bitterfte Berachtung verdient) noch gar nicht allen Werth ber fomifchen Talente auf. aber in ben Mugen eines welfchen Runftrichters weder bon fo großem Gewicht noch bon folder Geltenbeit fenn fonnen, als etwa in unfern Gegenden. Der naturliche und gludliche Dialog ift eine eben fo naturliche Wirtung einer frucht baren und leichten Ginbildungefraft, Die fein vernünftiger Lefer dem Goldoni abfprechen wird.

e) Ein bekanntes preußisches Fastnachtsgericht — Petron sest mellitos verborum globulos et dieta quas papauere et sesamo sparsa, den verdis atrocis syli und artis seuerae essectibus entgegen.

**Meichwohl** wird der mir unbekannte Verfasser ber gelehrten Untifritif, nach feiner raifonnab len Denfungsart, auch einraumen, bas biefe und mehr naturliche Unlagen noch lange nicht erandliche Unspruche jum bramatischen Rubm abaeben fonnen, und eben diefen Digbranch und diefe Ausartung bes fomischen Genies, besonders jum Rachtheil der Sitten, icheint Baretti fo boch zu empfinden, modurch alfo ber patriotische Gifer und Unwille des welfchen Rnuftrichters gegen feinen gandemann befto mebr gerechtfertigt wird, ale nach dem Ibeal after Runftrichter bas Theater (mit Mura tozi \*) 2n reben) una dilettevole Scuola de 'buoni coltumi e una soave Cattedra di lezioni morali fenn foll, womit freplich die Aritif des vielfdofigen Varterre nicht immer übereinstime men mag. Daß Goldoni fur. bas Gabnen und -Einschlafen ben feinen Studen geforgt, geftebt ia Baretti felbit : ich übergehe baber alle bie ubrigen einzelnen Unmerfungen der gelehrten Gegenfritit, ju deren Widerlegung bloß eine aufmerffamere Durchlefung ber überfesten Benlage gehört, um eigentlich nur folche Migberfanbniffe ju rectificiren, bon benen man bie Schuld nicht dem Baretti, fondern lediglich bem Ueberfeter jur Laft legen muß. Des ersteren Uetheile grunden fich weder auf Dachtfpruche noch locos communes, sondern auf Proben, die ber Ueberfeter entweder mit Rleifoder aus Dans gel ber Zeit und des Raums ausgelaffen. Der Bipfel ober Dauptbeweis der barettischen Rritil besteht barin , daß er Goldoni den Berfaffer

<sup>\*)</sup> Della perfetta poesa Italiana, etc. Venezia 1743. 4. Tom. II, Lib. III. Cap. VI. p. 47.

ber imen Buona Figliuola \*) nennt, wiemohl bie fer Bormurf eben fo febr ben burch bie Dufif bes Diccini und bie bezaubernde Stimme und Action des Lovattini befochenen Gefcmack ber Englander als ben Goldoni felbit anzugeben fcheint. In Unfebung ber boltairi fchen lobichrift, fo beftebt felbige aus einem Sendidreiben bes frangofifchen Apolle an ben unfterblichen Goldoni , "ber die glucklichen Sa-"ge bes Plautus und Tereng mit bem noch glud. licheren Zeitalter Leo X. und Clemens VII. "wieder bergefiellt und fein Baterland aus ben "Sanden der Sarlefine errettet bat, und beffen "Comodien daber die Auffdrift bes von ben "Gothen befrenten Staliens verdienen, .u. f. m." Aus diefen berben Ochmeichelenen, bon benen ber Ueberfeger bloß einen einzigen Bug angeführt, lagt fich leicht erachten, bages bem Boltaire mehr ein Ernft gemefen, etwas uber Die Ochnur ju loben als ju urtheilen.

<sup>3</sup>d fann mich nicht erinnern biefe 2 Burletten meher in ben 13 Theilen ber golbonifchen Comedie noch in ben 8 Theiten feines Nuovo Teatro Comico noch in ben Opere dramatiche giocofe, bie unter feinem grfabifchen Ramen Polisseno Fejeno 1753. in 4 Theilen herausgetommen, gefunben zu haben, ungeachtet ich por einigen Jahren Belegenheit gehabt alle biefe Schriften giemlich genau burchzulaufen. Bon bes Abts Pietro Chiari Comedie in verfi find mir aleichfalls 10 Theile, bie von 1759 bis 1762 gu Bologna beraus: gefommen , befannt. Die 4 erften Theite enthalten Offervazione critiche uber jebes einzelne Stud, bie übrigen nicht. Gines von feinen Studen führt ben Titel: La vedova Pruffiana. Meine Reugierde biefe beiben Schriftfteller gu lefen fant fo wenig Befriebis gung und Aufmunterung , baf ich mich eben fo febr über ben Dangel meines Befchmade als Bebachtniffes befdmeren muß.

**Boldoni, von aleicher Mennung, das Voltaire** Ro nicht fo borfeslich und groblich in Unfebuna feiner irren fonnte, war fo treubergig, alle Billets doux seines sympathetischen Mithrubers, beffen italienische Schreibart eben nicht aar in rein fenn foll, feinen Werfen einzuberleiben. Der Ueberfeter hat es eben fo überfluffia gefunben basienige noch anzuführen, mas Baretti um. Randlich theils von Boltairens Unwiffenheit aller fremden Litteratur überhaupt, theils von feiner weltfundigen Unredlichfeit in Beurtheilung feiner eigenen Landsleute anführt. Der größte Delb in Europa, mennt Baretti, murde über bie Leichtglaubigfeit besjenigen lachen , ber Boltai. rens Urtheil von ben frangbfifchen Schriftftellern für Glaubensbefenntniffe anehmen wollte. Bon dieser Seite wird also durch ein ? oder ! nichts gewonnen.

Ohne an den Besorgniffen für den Rudfall der deutschen Buhne in ihre Jugendsünden, für die künftigen Schicksale eines holdergs und Plantus, der deutschen und welschen Golden i und ihrer einheimischen und ausländischen Cabalen, — noch an den Machtsprüchen kabalen, — noch an den Machtsprüchen Kunftrickter irgend einigen weitern Untheil zu nehmen, ist meine Absicht bloß gewesen, sowohl die eigentliche Richtung der barettischen Kritik als die Berkurungen ihres Uebersehers mit nothourftiger Unterscheidung und Billigkeit

naber zu beftimmen.

Königsberg, Beitung vom Isten Mat 1770. Berlin.

Prufung der Bewegungsgrunde gur Eugend nach dem Grundfage der Selbstliebe, in 800 b4. 1770.

Der Schluß diefer Bogen lost fic endlich in Die Frage auf: "Bie fehr perdient also das "Chriftenthum die Unterstützung aller Freunde "der Tugend?" Und diefer unerwartete Son läßt beynahe vermuthen, daß der Verfasser der Prüfung den erhabenen Versuch siber die Selbstliebe gar nicht oder wenigstens sehr unrecht gefaße

Ultra Sauromatas fugere hine libet et glacialem

Oceanum, quoties aliquid de moribus audent,

Qui Curios simulant \_\_\_\_\_

Alle große und ftarke Genieß scheinen einiger maßen jenem fremden Bolke ahnlich zu seyn, bon dem Mose und die Propheten geweissagt, daß es "wie ein Adler fliegt und ein Volk von tiefer Sprache ift, die man nicht vernehmen kann und von lächerlicher Zunge, die man nicht versteht." C'elk lo chiffre du crime, sagt der große Schriftsteller, dessen Name an der Spise dieser Prusung steht; in seiner eigenen

bes Macchiavels, c'eft le chiffre du crime ; qui peut uniquement expliquer les obscurités de cet auteur. Les Italiens appellent la Musique, la Peinture et la Géometrie, la virtu; mais la virtù chez Machiavel, c'est la persidie - Une fer Ropf ift weder glucklich genug organifirt noch unfere Einbildungsfraft fo berfulifch (wie ben Beiftern im Abel; ) baß wir burch alle Labnrinthe, Biberfpruche, 3menbeutigfeiten, Diff. verftandniffe , Einfalle , Borartbeile, Spiffin-Digfeiten , Zweifel , Ginwurfe , Dunfelbeiten , Rathfel, Gebeimniffe u. f. w. ber Gelbffe Hebe bis ju bem wo nicht met aphpfifchen, bod politifden Beiligthum ber Tugend bindurch bringen fonnen. Go wie wir alfo mit Empfindungen einer bantbaren Bewunderung ben benfwurdigen Berfuch bes weifen Gefengebere mitgetheilt haben : fo uberlaffen wir gegenmartige Brufung, ohne weber ihr cenfor noch harufpex ju fenn, bem Befchmack eines ieben Ratecheten und Ratechumenen - Bobl bem Bolf, bas alle heroifche und plebeje Tugenben bes Clima, bes Drganismus und ber Induffrie ins Unendliche ju bermeb. ren fucht! aber wohl bem Bolf , beffen Rurft ein Mhilofoph und Abept ift, ber ihren Donia, ihre Wolle und ihr Doft burch ein groß. muthiges : Sic vos non vobis in bas blinde all. gemeine Glud bes Staats und gulbener ober

feibener Zeiten gu verwandeln weiß! Unterdeffen nun immerhin JANUS Summus ab imo burch ihr frechlautes Benspiel predigen mogen:

O cives, cives, quaerenda pecunia primum est:

Virtus post nummos — —

foliegen wir mit bem befannten Schulfeufzer eines Birtuofen:

Magne Pater Divum! Saevos punire ty-

Hant alia rationis velis, quum dira libido Moverit ingenium ferventi tincta veneno. Virtutem videant — — —

— — Vidi, vidi Ipfe — Perfius. Bueignungeschrift ber Uebersetzung von Ferbinando Warners Beschreibung ber Gicht.

## Un herrn Green.

Ihnen, dem Freunde unferes Rant widme ich diese llebersehung zu teinem weistern Gebrauch noch mit irgend einiger Absicht — sondern statt eines Merkmals, wie gerne ich jeden gemeinnüßigen Wunsch eines rechta schaffenen Mannes erfüllt sehen, und das meinige dazu beptragen möchte. — Bielleicht sam Epikur auf den Einfall, die müßige Rube der Götter zu bekennen, weil seine Zeid an gemeinnüßigen Wünschen und an rechtschaffenen Rännern unfruchtbar geswesen.

"überhaupt, und bann befonders unfer Der-"balten gegen die und vorgefetten , gegen un-"fers Gleichen, und gegen unfere Gemein glieber befonders burch Borfchriften und "Gefete beftimmen , und und liegt bie Ber-"pflichtung ob, burch biefe Borfcbriften und "Gefete unfere Sanblungsart leiten ju "laffen , des Gewiffens, ber Dronung, und ber ausgebreiteten Rolgen megen, die aus einer geborigen ober berfaum. "ten Beobachtung obrigfeitlicher Befeble flief. "fen" G. XXII. XXIII. Wer weiß, wieviel Lefer im Stande fenn werben, jenes abfolute Dug, jenes hopothetifche Rann, jenes nega. tive Bill und Bird einzuseben? Die Grengen einer Recension gestatten uns weber alle Dilogien und Paralogismen in der Denfungs, art bes 3. bis auf ihren feichten Grund ober auch tiefen Ungrund aufzudeden, noch Die fleinen baufigen Difberhaltniffe einer precieufen und affectirten Schreibart nach Berbienft auf. julofen. Um alle Berfuchung eines unanftan. bigen Mitlachens ober noch frecheren Bedaurens ju unterbrucken, G. IV., eilen wir zu einer an. bern Stelle, beren Con fich febr ben gefes. gebenden Dachtfpruchen nabet : "Ein "jeder Prediger muß die wirflich biblifchen "Babrheiten bon einem Gott , ber ein Bater "uber Alles und ber Bater unfere Berrn Je-

beit ber Bollen wird nicht nur gerechtfertigt. fonbern gar fraft bes Begenfages baraus gefolgert: bag ein braver Drediger, ber nicht wie ein Mamelut an unferm lutherifchen Ratechismo gum Berrather wird , ,anch fcon "bes himmels auf Erden werth fen." Muf mas fur Stuffen der Berrlichfeit auf Erben murbe mobl ein Ergpriefter Unfpruche maden fonnen, wenn er nicht, mit unferm B. S. XXVI gu reben, "in Berleugnungen man-"der irdifden Bequemlichfeiten, manches fonft "angenehmen Umganges, mancher anbern Bor-"theile geubt murbe, ju benen er obne bie "weltlich gefeggebende Dacht in aufferwefentlis chen Dingen fonft feine Gelegenheit gehabt "batte." Go ein ftarfer Orthodox auch Da= bomet in Unfebung bes erften Glaubensartifels gewefen fenn foll , fo wenig bat er feinen glaus bigen Nachfolgern mit einem Barabiefe auf Erden geschmeichelt. Der Rern aber biefer gang befondern Abbandlung liegt in nachfieben. ber befondern Borftellung : "Die gefeggebende "Dacht muß auffer uns fenn, und fie fann und wird gwar nicht unfere Berbateniffe "(ober individuelles Berhalten) gegen "Die Religion und Predigt berfelben bestimmen "wollen : fie fann aber unfer Berbalten in "allen auffermefentlichen firchlichen Ginrichtungen, unfer Berhalten gegen die Commun Samanns Schriften IV. Th. 24

"ter, in benen ber gottliche Geift in unferm "Jahrhundert fo wirksam gewesen ic. "allein erlauben, fondern befehlen. Gie fann "bie lebrbucher, nach welchen ber driffliche "Unterricht ber Jugend ertheilt werden foll, "mit Beisheit auffuchen laffen, und folde "denn durch ihre Berordnungen allgemein mes "den, u. f. w." S. XII. XIII. - Ungeachtet ber beilfamen Lehre, auch munberlichen Berren unterthan ju fenn, fann fic ber B. nicht entbrechen, ben Gedanfen berer fur erbeblich ju erflaren , "die barüber flagen, "daffie durch einmalige Berordnungen in fo manche Situationen verfest mer-"ben, welche fur ihre Ehre ober fur ihren Umeterhalt nachtheilig ansaefallen. Ben ber son Deite des Predigers bestmöglichft beobachteten "punftliden Ordnung in Rirden - und Soul-"fachen fehlt es theils von Seiten ber bobe ren Gemeinglieber nicht an Borwur afen einer übertriebenen Accuratef ife, einer peinlichen ober jum Streit geneig. ,ten Denkungeart, theile von Seiten Underer "an Bormurfen bes mangelnden Mitleidens "und bergleichen." 6. XXIV. XXV. Am En. be diefer besondern Abbandlung finden wir noch das bennahe etwas gar zu politische confilium fidele , "baf der Brediger fagen folle, mas der "Bille der Obrigfeit fen, ohne es merfbar

"fu Chrifti ; bon einem Beilanbe , ber bie Ber-"fobnung fur ber gangen Welt Gunde geworben ift; bon bem Bege, auf welchem mir "feinen Geift erlangen , und feiner Gnabe und "alles Troffes theilhaftig werben , predigen. -"Er muß feine Buborer befondere ju einem "gebefferten Ginne, jum redlichen Bertrauen "auf Gott und feine in Jefu verheißene Gna-"be ermabnen, und fie aufe fraftigfte ermun-"tern , ein Bolf bes Eigenthums ju werben , "bas fleifig fen in auten Berfen. Er muß "fie uber diefe Welt hinmegfegen. - Er muß "fie gur treueften Aufmertfamfeit erwecken. -"Er muß Licht im Berflande und aute Gefinnun. "gen im Bergen ju bewirfen fuchen." Ben bem allen muß - - S. X. Schredliches Duß! und welcher Sobepriefter und Schriftgelehrte ift bie. su tuchtig? - Weil aber die weltlich gefet. gebende Dacht, fabrt ber B. fort, ein Recht uber alle aufferordentliche Dinge G. XI. bat : fo fann uns felbige, von ber "bem m-"fette ber evangelifden und epiftolifden Lec. "tionen befrepen. Gie fann eine ichicfliche "Bahl ber Texte burch bie erften Beifilichen "im gande borfdreiben, und borfdreiben laffen. "Sie fann anftatt gewißer mpftifchen, auch fonft "anftofigen Gefange ben Gebrauch ber fas. "lichen (bieg Benwort ift mohl ein Drudfeh. ler fur faglichen, ) planen Lieber folder Diche

24 \*

,anderer Beift bon feinem Range , im Elp: "fium lefen. Jego verbobnet uns ber "Aftronom nicht; er erlaubt uns, bag mir bas Bort Belt auf unfern Planeten ein "foranten, und verfconet und mit ber For-"berung. Unefboten aus ben Ardiven "bes Saturn & und Giri us bengubringen. "Richt fo nachfichtsvoll ift ber foone "Beift -" beffen Der fiffage als "eine Ut-"funde bes leibigen Recenfenten . Unfuge" im zweiten Theil gegenwartiger Borftellung ertrabirt und analyfirt wird. 3war bat ber bert Drof. Schlozer unfern Mitburgern Die gang unerwartete Ehre angethan , felbige mit bem Bolfe Gottes , ben Bebraern G. 123. in Parallel gu ftellen ; nunmehro aber befdulbigt er bie preußifden Gottesaelehrten , leiber! aus ihrer eigenen Reformations . und Rirchengeschichte , einer unerhorten Scoliodoxie G. 399, meil einigen Unefdoten und Erinnerungsmalen gu folge , fein Rrantfurter Recenfent ein gebornet Dreuße fenn foll. Wir wiffen frentich nicht, in wieweit es mit ber hiftorifchen Ingenuie tat befieben moge, Schriftftellern ohne Da men gar ein Baterland und einen bffent lichen Character aufzuburben, beffen boch fein eigentlicher Unonom fabig fenn fann; unterbeffen ift es burch biefe Bermanbelung eines dunteln und unbefannten Recenfenten ju

antfurt am Mann in ben Graft. Schaum. ra Lippifden Confiftorialrath berder zu Bis bura vermittelft einer mehr als dithprambis en Profopopoe, bem neueften Universalaeichtfieller ziemlich gelungen, feine zweite Bor-Hung ungemein individuel, lebhaft, nachuclich, unterhaltend und intereffant au main, får alle Arten bon Lefern und Buichau-1. - Bir wollen eben fo wenig als Gliab. r großte Bruder Davids, die Bermeffenbeit b Bosheit bes leidigen Recenfenten . Unfuas rtennen noch entschuldigen, und find age it entfernt, irgend einer ber fleinsten und machiten Antorfeelen bas lummum Jus ber ebrigften Gelbstrache und ein frenes Spiel ter Reitbarfeit zu verwehren : bennoch bunft und, baß die gerugte Vermuthung einer georten Quadfalberen, welche jebem gemeinen fer ber universalbifforischen Borftellung ein. llen mußte, durch die noch bandareiflichere abnbrecheren bes zweiten Theils, bom Berrn rof. Ochlozer felbit, fo einleuchtend und entbeidend bewiesen worden, daß ein bloß buchiblich beleidigter Recenfent über eine fo in. ige thatliche Genugthunng nichts wei. r fordern barf. Je mehr erfterer als ein plitterrichter unferer Bellettriffen Recht balt: befto ungeheurer erscheint fein eigener Sparren ober feine bieber unerfannte Ueber-

legenheit in allen benjenigen Stucken, bie et felbft verdammt und laffert. Der gange gweite Theil zeigt feinen Berfaffer in einem fo farfen Licht eines Bellettriften , baß er ber Beld feiner eigenen Dunciade geworben , moburch er fich aber ja felbft fur untuchtig tu allem Berbienft eines Beidichtichreibers befennt, fo febr er auch bem Schatten beffelben bisber umfonft nachgejagt bat. Wir raumen bem Berrn Brof. Schloger ein fiebenfaltig großeres Magregat ein, als er immer ju feinem Rrame brauchen mag, ohne und um die orthodoren und ffoliodoren, richtigen und frummen Bege feines fpecial . und universalbifforifchen Reich. thums ju befummern, weil wir alle Unefbo. ten . und Brieftragerenen berglich verabiden. en. - Bir munichen ihm eben fo viel Glud und Kortgang in ber Bebriftif runder und figurirender Epochen und ein Privilegium baruber gegen alle Eingriffe unfere Ballbornichen Sahrhunderts, bas durch Rachbrude und Berbefferungen alle gute Galben verbirbt, gleich fcablichen Gliegen. - Sievon mar aber gar nicht die Rebe ; fonbern es fam lediglich auf Die finftere, fubliche und mpfifche grage an: "ob es bem Beren Prof. Ochloger nicht an "ber Sanptfache, namlich bem Senffornlein "eines mannlichen, foftematifchen, allgenei nen Gefdmads jum Entwurf eines folden

Rranffurt am Dann in ben Graff. Schaum. burg Lippifchen Confiftoriglrath Berber ju Bus deburg vermittelft einer mehr ale bithprambie fchen Profopopoe, bem neueffen Univerfalgefcichtfteller giemlich gelungen , feine zweite Borftellung ungemein individuel, lebhaft, nachbrudlich , unterhaltend und intereffant ju ma. chen, fur alle Urten von Lefern und Buichau. ern. - Bir wollen eben fo wenig als Eliab. ber großte Bruder Davids, die Bermeffenbeit und Bosheit bes leidigen Recenfenten . Unfugs verfennen noch entschuldigen, und find gar weit entfernt, irgend einer ber fleinfien und fdmachften Autorfeelen das lummum Jus ber niebrigften Gelbftrache und ein frenes Spiel ibrer Reigbarfeit ju bermehren : bennoch bunft es uns, daß die gerugte Vermuthung einer gelebrten Quacffalberen , welche jebem gemeinen Lefer ber universalbiftorifchen Borftellung ein. fallen mußte, burch bie noch handgreiflichere Bahnbrecheren bes zweiten Theils, bom Berrn Drof. Schloger felbft , fo einleuchtend und entfcheibend bewiesen worden, daß ein bloß buchflablich beleidigter Recenfent uber eine fo in. nige thatliche Genugthuung nichts weiter forbern barf. Se mehr erfterer als ein Splitterrichter unferer Bellettriften Recht bebalt: befto ungeheurer erscheint fein eigener Sparren ober feine bieber unerfannte Ueber-

an feine Diabolos rotae weiter gu erfcopfen, wird Ihm fein beuticher Bibliothefar en gros und en detail, fein Gotterbote bom Banbebeder bis jum Beimarichen , fein jacobitifder Colporteur und Patriarch ber Dufen ben gering. ften Ginfpruch thun, bie Univerfalbifforie im neueften Gefchmacf ber iconen Geifter und Bellettriffen, je eber je lieber, je årger je beffer au reformiren. Wir armen verbungerten und fcmachtenden Dii minorum gentium werben ohne formliche Ginladung uns meniaftens auf bie bebriftifchen Erinnerungsmale und runben vielgearmten Endpfable ber Ochlogerichen Uniberfalbifforie etwas ju gute thun, und gemiß nicht nothig haben mit bem Genfier feines lateinischen Superintenbenten bon biefem Gaff. male aufzufteben : benn mas lagt fich nicht pon einem Dann erwarten, ber im erffen Theile gleich einem Mellere Ludovico fich bis ju Gabriels! - Borlefungen!! - in Elofe um !!! uber Die Weltgeschichte binaufschwingt: ber im zweiten Theile ben ftreitenden Dichael und feine Engel mit bem Drachen und feinen Engeln borftellt ; und vielleicht im britten Theile feine faturninifchen lefer und ff oliobo. ren Recenfenten mit Unefboten aus ben Urdiben bes Girius nicht verfchonen wird? O Seculum! o Mores! -.

Königeb. Beitung vom 27. Jan. 1774. Berlin und Beipgig.

Die Laufe ber Chriften, ein ehrmurdiger Bebrauch und fein Gefet Chrifti.

Man muß mich aber recht verfieben und das Gange vom Mie fang bis gum Ende lefen.

Ben Seorg Jafob Decfer 1774, S. 128 in gr. 8.

Bir wollen ben Unfang und Urfprung bieg fer Abbandlung mit des Berf. eigenen Borten mittheilen. "Ein angesehener lebrer unserer "Rirde forieb mir ben einer gewißen Gelegen-"beit: 3d benfe immer, man fordert "bon bem Prengeifte, bag er in Une "febung ber geoffenbarten Religion "in biel glauben foll, und eben da-"burd berleitet man ibn, baß er am "Ende bon berfelben gar nichts glau. "bet. - Diefe Erflarung, ich fann es mit "Babrbeit fagen, mar mir uber die Maf. "fen befrembend, und bas um fo viel "mehr, weil die Beranlaffung, die bor "ibr borangegangen mar, fo viel, wie "ich bamals fabe, eine Erflarung biefer Art am allerweniaften batte veranlaffen fon-"nen. Das fo fehr Fremde und Auffallen. "de indeffen, mas ich ben diefer Aeußerung empfand, wirfte ben mir eine wieder. bolte und moglichft genaue Prufung "aller Lebrfabe unferer Rirde, und aus

"biefer meiner, Gott weiß es, forge "faltigen und gemiffenhaften "fung entftunden benn in mir mander "len, bon meinem bisberigen Lebrbeariffe ab. weichende Gedanten und Hebergen "gungen, ju welchen unter andern auch bie-"fe geboren , die ich jest bon ber unter une ub-"lichen Saufe ber Welt mitgutheilen geben. "fe." Um Ende macht ber Berf. einige hoffnung ,offentlich einmal zu zeigen , bag bie "beiligen Schriften, alten und neuen Teffa. ments, nach gottlicher Abficht, uns weiter "nichts fenn follen , als ein Buchtmeifter bis ,auf diefe unfere" (wo nicht letten , boch im Beift und Babrbeit vorzuglich erleuchteten, anbachtigen und exemplarifchen) "Beiten , wie "bas mofaische Gefet bis auf Chriffum". Der aange Inhalt aller abmeidenben Bebanfen und Uebergeugungen, ju benen fich ber Berf. feif und feft befennt, weil er fie "namlich nunmehre und fur fein Theil glaubt," beffebt barin: ,, baß bie unter uns Ebriften allgemein ubliche Baffertaufe weber ein Gna-"benmittel fen, noch auch von Jefu, unferm "Berrn und bon beffen Sungern uns fen an-"befohlen, ober bon ihnen eingefest worden, fonbern ein außerliches fenerliches jedoch aber rub. "rendes und erbauliches Befenntnig beffen, daß man ernfilich gefonnen fen, allen biebe.

arigen ber Lebre Chriffi gumiber laufenbeit religiofen Begriffen, Gefinnungen und Thasten formlich zu entsagen , babingegen aber bie "Lebre Chrifti und feiner Appfiel überall angu. "nehmen und ju uben. Er lengnet mithin ,alles, was in unfern Catechismen" (nicht blog bem alten Lutheriften von ben Tugenben und dem Rusen ber Saufe) , sondern auch sonft in ber gangen Chriftenheit überall und recht "eifrig gelehrt wird. —" In dem letten Ab. fchitte von der Rindertaufe bat bie Recenfon einer Basedowschen Schrift im XVIII. Stud ber Dangiger theologischen Berichte bon 1765 jum Leitfaden gedienet. Wenn ber Bers faffer jes fich nicht fur eine Sunde gehalten "batte , Sandlungen , die ber halben Welt ehr-"murdig find, lacherlich ju machen : fo murde "er §. 30. fatt bes Sandes, bes Schnees, "bes Staubs oder genere bie er vor aut "gefunden G. 29. mit dem Baffer zu verweche eln, andere Dinge namhaft gemacht bas ben, bie vielleicht mehr auffallend und fur "bas Ungereimte in der vorgeblich asttlichen Unordnung beweisend fenn. "burften. -" Dichts fommt uns lacherlicher als biefe zuchtige und hppofritifche und pharifaische Buruchaltung vor, aus ber man fich ein febr fahles Berdienst macht. Die Beis beit unferer Glaubensgeheimniffe ift allen poe-

tifden Gemittern und migigen Dlas regen ber argften 5 - und Zantippen unburchbringlich, und wird wohl jedem bofen und ehebrecherifden Gefchlecht emig berfcblenert und verfiegelt bleiben. Auf Diefem fablen Dfabe murben wir ben Berf. am lieb. ften bewillfommt baben. Die unbergeblichfte Gunbe und die größte Barbaren menichlicher Bernunft ift es aber, uber ebrmurbige Gebrauch e (gefchweige bie beiligften Gefebe) philosophiren ju wollen ben ber arbbfen Unwiffenbeit competenter Grund. fase, Die frenlich nicht auf bem weiten Rel. be ber Dberflachen machfen, (wiewohl auch felbft biefe nicht geometrifch obne ein ander Werf. zeug als ein fchielendes Augenmaß beftimmt werden tonnen) und ehrwurdige Gie. brauche, gefchweige Die beiligften Gefete mit ungewaschenen, bas ift, mit gemei. nen Sanden und ohne alles Gefühl des Mobl. fandes, beffen Bloge fich burch feine breiten Reigenblatter und bona verba erfeten laft, ju behandeln. Gefest auch , daß unfere Belt weifen und Ochriftgelehrten, wie Dero des und Pilatus, einig werben follten , Chri fum zwifden ober gar über ihre Den aten und Sausgoben ju erhoben; fo fcheinen fie boch in ben mafferichten Begriffen ihrer Moral eben fo blind und eitel ju fenn , ale ibre Erbfeinbe

rigen ber Lebre Chrifft jumiber laufenben religiofen Begriffen, Gefinnungen und Thasten formlich zu entfagen , babingegen aber bie "Lebre Chrifti und feiner Apoftel überall angu-"nehmen und ju uben. Er leugnet mithin "alles, mas in unfern Catechifmen" (nicht bloß bem alten Lutherifchen von ben Tugenben und bem Rugen ber Saufe) ,, fonbern auch fonft in ber gangen Chriftenbeit überall und recht "eifrig gelehrt wird. -" In bem letten 216. fchitte bon ber Rinbertaufe bat bie Recen. fion einer Bafebowichen Schrift im XVIII. Stud ber Dangiger theologifden Berichte von 1765 jum Leitfaben gedienet. Wenn ber Berfaffer ges fich nicht fur eine Gunbe gehalten "batte , Sandlungen , Die ber balben Welt ehr-"wurdig find, lacherlich zu machen : fo murbe ,er S. 30. fatt des Sandes, bes Ochnees, "des Stanbe ober Renere bie er bor gut "gefunden 6. 29. mit bem Baffer ju verwechs "feln, andere Dinge nambaft gemacht ba. "ben, die vielleicht mehr auffallend und fur "das Ungereimte in ber borgeblich abttlichen Unordnung beweifend fenn "burften. -" Dichte fommt une lacherlicher als biefe guchtige und hypofritifche und pharifaifche Buruchaltung bor, aus ber man fich ein febr fables Berdienft macht. Die Beis beit unferer Glaubensgeheimniffe ift allen poe-

## Freund Sain

an alle

in Dit . und Weft . Preußen , weich e

, Noch ein Ditto beum Mondscheine zu fingen"
Luft und Genüge finden.

Cognomen vertas in rifum et fabula fias.

Hor, Flaccus ad Vinium Afellam,
Lib, I, Ep, XIII,

Better Matthias Claudius, ein ehrlicher Dorflieger vom schönen Geisfte, erinnerte sich im Berbst des verstoffenen Jahres seiner Sterblichkeit, und gerieth auf den my fischen Einfall, seine verlornen Blätter zu sammeln und einige poetische und prosaische ANA, die er als Bote pro tempore zu Wandsbeck unter einem nomine ominoso geschrieben hatte "in einem Octavbänden, zwie "schen 15 und 20 Bogen stark, auf feinem schonnen Papier, und mit wenigstens i schonen "Rupfer aufgeschmückt," drucken zu lassen. Der Preis sollte 2 Mark schwer Geld, und für die Herren Critiker und Journalissen 3 Mark seine Perren Critiker und Journalissen 3 Mark

fenn. Diese bffentliche Anzeige geschah im deutschen, fonft Band becker. Boten, Nro. 179. a. pr. "Da ich nicht dreist genug bin ," sagt er baselbst in seiner Mundart, "die "h. h. Gelehrten mit Annehmung der Sub"scription zu incomm'diren: so ersuche ich alle
"Boten, wes Alters, Statur und Religion
"sie senn mogen, und sonst jeden der Luft hat,
"Subscription anzunehmen —" bis Nenjahr.

Das Octavmannchen ift flugs jur gegenwartigen Offermeffe fertig geworden, enthalt in Allem 16½ Bogen fein schon Papier, schier correct gedruckt und c. 3½ saubere Rupfer. Der Titel lautet:

ASMUS omnia fua SECUM portans:

Cammtliche Werfe

bes

Bandsbeder Boten

Freund Sain ift bas erfte Rupfer

Steund Hain ift bas erfte Rupfer

— Als Schußheiliger und Hausgott
fieh ich, alter Ruprecht Pfortner!
bor der Thur, im Deshabille eines Recenfenten allertraurigster Gestalt, dem
das Füllen der lastbaren Musegeweiht
fenn foll.

Mutor Asmus fieht auf ber lebten Seite bes Buchleins, im ungescholtenen Deglige eines dienftbaren Boten, und leert einen Thranenschlauch oder toffliches Delfrüglein auf ben Grabfiein seines Baters aus — behilft fich übrigens tu sammtlichen Lucubrationen seines mubseligen politisch gelehrten Botenamts, mit einer gam "naturlichen Thranlampe."

Die beiden mittelften Rupfer ftellen einen Bogel vor, von my fifch er Zwendentigfeit, um die Relationes curiosas vom bemofritischen Helicon wahr zu machen — und eine Carricatur bes Prafibenten Lars mit spisem Rinn und "Sternen am "Lah" ber hyperbolischen Rase. Ein gar sanberer Stich von der Meisterhand einer schonen Schwarzfunfterin —

Möchte meine Saut, wenn ich eine batte, gern felbst ju Markte bringen, um meinen "Better bon Japan," ben reichen Sund! ju beschämen; bin aber so mager, daß jeder Bahlustige meine britthalb hundert Andchel überzählen kann — Bill doch bes Dedicanten Asmus herzenswunsch erfüllen, seinen Lohn dem Boten geben mit meiner hippen, ihn eben so sanft recenstren, wie er mit die hand bruckt beym Abschied feiner Dedi-

Comman's Boulden N' IN.

tation jum freundlichen Wieberfeben, mir fanft bie hand gedruckt hat mit treuherziger Leere und barmherziger Bitte, bem Fullen feit ner laftbaren Mufe nicht bas G'nick zu brechen, "und ihm und seinen Freunden nicht "hart zu fallen —" hah! werd' euch becken und über schatten, wie der weiche, leichte Rasen eines Gottesackers das Weißenstorn jüngster Engelerndte —

Bift ein guter, lieber Junge, haft eine feine Seele, die de ine ift, und den Reim mpftischer Weisheit — "feine Spinne in ih. "rem Centro —" "Ein leichtes atherisches "Befen, das so fren in der Luft umberwallt; "wenn die Saite schon aufgehört hat zu be"ben, und das die Herzen mit sanster Schwerd, muth anfüllt, ruht auf deiner harfe, "gleich Minervens Vogel" auf dem Helm der Litelbignette.

Bist weiser, benn die Beisen von Ab. bera und die Schildburger des gelehrten Besens daselbst, die auf Steckenpferden um den Feenring mondsüchtiger Unsterblichteit spielen — als Knaben patriarchalische Frahen und als Greise comische Emulstonen geisern — die Natur der Dinge, weiland! im empyreischen Firmament, und heunt! im Schaumlöffel erotischer Eruditäten erschöpft haben — Weh ihnen vor dem Unhold von dritte

halbhundert Anochel! — er wird fie recenfiren mit feiner scharfen Sippe, wie ihr mythologie fcher Apoll feinen Nebenbuhler Marfvas! —

Sollft , weifer Jungling! bas Spielgeng beiner Autoricaft nicht umfonft bem mpftie fden greunde Sain geweiht und in ibm 'n guten Dann geglaubt baben - Gollft bich noch weiblicher tummeln auf Diefer grunen Mu' unter's Simmels blauem Mua', als Bater Silen im Gefolge bes gottlichen Munbels auf feiner Dibasmab. re. - Der englifde Stumpfichmang beiner Mundart pagt fich bag jum Ohren. maß einer Dufe Rofinante bann gun Blis geln ber Sonnen . Berg. und Deer Roffe, ober jun Sornern ber "Buc'phalen mit ihren "Sipp Sapp - Sirlefang, gebunden ,an bem Stumpfichwang" anglo allemannifder Schreibart.

Sollft leben — bes Lebens brauchen mit beinem Weibe Rebecca, das du lieb haft, so lange du das eitle Leben haft — Dein Hemb und Frack soll ungescholten, das heißt, weiß und ganz seyn — beinem Haupt Freudenöl nicht fehlen — beinem Garten weber Rohl, noch Obst, noch Erdbeeren — noch Wilch deiner Amalthea, die du melken kannst — Der sieben naturlich en Dinge end

ich fatt, follft ruhen in diefer hohlen Bruft beines Freundes Sain, wie in ber Schlaffammer bes Brautigams— ba zu einer beffern und schönern Welt erwachen, als die, nach beren Offenbarung ber fleine Wilbfang beiner Liebe unterm herzen seis ver Mutter schmachtet — Will bein G'bate ter nicht mehr senn, — sollst auch nicht not this ha'n weiter zu briefwechseln mit ber bleis ben Göttin Luna — —

Vade, vale, caue — — — — Qu. Hor, Flaceus ad Vinium Afellam
Lib, I, Ep. XIII.

es fann weder bem Freunde Sain noch dem Autor Asmus gleichgültig fenn, daß in ganz Oft. und Beft. Prenken sich fein dienstbarer Bote noch lustiger Jemand gefunden, der Subscription eines Buch-leins sich anzunehmen, dessen Dedicatison und Ana "belefenen und empfind samen Personen" gar nicht gleichs gültig seyn können.

Beil das Publicum und Freund Sain zwo myftische Perfonen find, die immer mit einander zu theilen haben, und nimmer mit einander zu theilen verlangen, so wird

biemit allen ,belefenen und empfinbfamen Berfonen, die noch ein Dito benm Mondichein" flieben, fund und gu wiffen gethan, bag am alten Graben allbier No. 758. ein Jonathan und Gevatter bes Better Matthias Claubius, homme de lettres ju Bandebed, bausfafig ift, ber fo viel Eremplarien gu liefern übernimmt, ale er preufifche Thaler jur Doff. cription erhalten wird. Ber alfo ju fammt. lichen Berfen bes Bandebeder Bothen Luft und Genuge bat, wird erfucht fich bald und baar ju melben, bamit bie frenwilli. ge und freundichaftliche Commiffion beffo geschwinder, nach Berbaltniß ber bor ber Sond nicht abgufebenden prå, und pofinumeriren. ben Liebhaber, bestimmt und beforbert merben Fonne. Correspondenten werden bie Gute baben ihre Briefe begbalb an Endesunterichries benen pofifren ju richten, ber die unberbach. tigften Belege bon feiner Uneigennutigfeit und Ehrlichfeit ben ber gangen etwanigen Ginnabme auf allen Sall vorzulegen fich anbeifchig macht.

Johann Georg Samann, Ronigeberg, ben 10. May 1775.

Concacer bu themen bertiangen, fo mich

Bent. jum 77ten Ctuck ber Ronigeb. Beitung 1775.

Der deutsche Mercur bes laufenden Jahres, empfiehlt seinen Lesern
die acht Gespräche \*) des Marchese Galiani, \*\*) über den Getreidehandel, als:
"eins der besten, sehrreichsten und zugleich wi"higsten und unterhaltendsten Bucher, das seit
"hundert Jahren zum Borschein gesommen
"ist — aber im Borbengehen gesagt, nicht so
"viel Eindruck in der Welt gemacht hat, wie
"ein so anserordentliches gutes Buch hätte ma"chen sollen, und dies ohne Zweisel bloß des"wegen, weil sehr Benige Verstand und Big
"genug haben, es zu verstehen." Nachstehenber füchtiger Bersuch enthält ein Stück der

Dialogues fur le Commerce des bleds. In vitium ducit culpae fuga, fi caret arte. HORAT.

à Londres 1770. 20 Bogen in gr. 8.

<sup>\*\*)</sup> S. Le Memorial d'un Mondain par Mr. le Comte Max. Lamberg C. de LL. MM. J. J. RR. AA.

Italiam, Italiam

Au Cap de Corfe 8. p. 103. Mr.
le Marquis Galiani est l'homme par excellence à Naples pour l'esprit et l'art
de rendre ses pensées — Il est auteur
des jolis Dialogues sur le commerce des
bleds.

fünften Unterredung, \*) die den aten des Chriffe monats 17.8. ju Paris gehalten worden zwie schen dem Mitter Zanobi, dem Marsquis von Roquemaure, und dem Grn. Prafidenten von \*\*\* beym Parlement zu B.

Der Prafibent. Sie tefen alfo fehr wenig, mein herr Ritter?

Der Ritter. Raft gar nicht mehr.

P. Menn fie aber ja tefen, was ift ihre Lieblings Lec-

R. Der Saus = und Gefdichtstalenber.

Der Marquis (ben Seite) Immer berfelbe! bas Dis

M. Denn nitgends findet man so viel Thatsachen und Mahrheiten, und alle Bucher von der Art sind nach meinem Geschmack. Alles übrige in Prosa ist für mich überstüffig, weil ich lieber selbst nachbenten mag. Ich rede lediglich von der Proses denn Berse, sie mögen handeln wovon sie wollen, sind mir immer willkammen, und ich bin nicht so unbarmherzig, die Poeten zu der doppelten Strase des Reims und des Gedankens zu verdammen. Nies mand kann eines zwerfachen Todes sterben, wie Sie wohl wissen, herr Prassent!

D. Ja dieß ist ein Grundsat des römischen Rechts,

D. Ja bieß ift ein Grundfag bes romischen Rechts, wird aber nicht mehr nach ber Strenge weber benm Parlement noch auf bem Parnaß befolgt. Die heutigen Poeten haben sich selbst zum Grubeln vers

urtheilt.

R. Man follte fie burch einen Dberappellationefpruch in integrum reftituiren; fie und bas Publi-

fum murben baben gewinnen.

Der P. jum R. Da Sie aber so fehr bas eigene Nachbens fen lieben, follten philosophische Schriften und tieffinnige Bersuche über jebe Materie Ihnen, bacht

<sup>\*)</sup> Dieß Gespräch geht von S. 94 — 126, die Uebersetung aber nur von S. 96. — 116 und hat einige guden.

**(å, angenehm senn, wenn es auch nur bloß bienta** Sie zu Eelbstbetrachtungen aufzumuntern.

R. Dief ift eine boppelte Arbeit fur mich. Buverlas Bige Thatfachen machen ben Weg gur Malfrheit leicht. Sobalb fich aber ein bentenber Ropf bins tergebt, werb ich genothigt, ben Rlect, wo er fich geirrt bat, forgfaltig aufzuspuren und fo lange au fuchen, bis ich bas Bager feines Truafchluffes finde. Diefe Zaab ift weniaftens mubiam. Beil ich mich aber niemals überreben tann, bag fich ein Menfc ohne irgend einen Scheingrund binter. geben follte, fo bin ich noch arausamer gegen mich. und hore nicht auf felbst bie Urfache eines Irrs thums auszuforiden , welches benn frenlich eben fo ermubend ale lebrreich ift. Manchmal habe ich bas aute Blud auch biefe Urfache zu entbeden, und ich barf mobl fagen, baß ich burch Fleiß und lles bung in biefer Jagb giemlich gewisiget bin , und ohne Rubm zu melben alle (benn es gibt ibrer eben nicht viele) Schlupfwinkel und Locher ber Brrthus mer tenne.

P. Ich bitte mir boch einige anzuzeigen.

R. 36 find immer entweber bie Sitten ober bie Bes griffe bes Jahrhunderts, in bem ber Cdriftfteller gelebt bat, ber herrichende Zon ber iconen Beis fter feiner Beit, irgend ein berühmter Mutor, ber feine Beitvermanbten übermeiftert hat, u. f. m. Der Sauptarund aber ber Borurtheile und woran alle Menichen mehr ober meniger ftraucheln , und por bem fie am menigsten auf ihrer but find, ift bie Rertiafeit , besondere Ibeen allgemein zu mas den. Man ift fich biefes Betruges befto mes niger bewußt, weil es nur ein halber Fehler ift. Die Ibee ift namlich in einigen Kallen und unter befondern Umftanben mahr ; ber Diffbrauch aber befteht in ber übertriebenen Ausbehnung. Montesquien, ber große Montesquieu wimmelt von folden Reblern. Da er fo gludlich gewesen ift, bie feinften Begriffe, bie folauften Berhaltniffe gu ertappen, fo hat er alles, was er in einem befonbern Gegenstande feines Rachbentens lebhaft fas he, auch eben so richtig gesehen; hat aber flugs bavon eine allgemeine Anwendung ober Induction demact.

Der M. Mein herr Ritter! was ift ihre Mehnung bom Geift ber Gefege? Bas hatten Gie bavon?

R. Es icheint mir bas beste Buch in seiner Urt zu fein. D. In seiner Urt! was wollen Sie bamit fagen: in feiner Urt?

R. Beil Jemand vielleicht fenn könnte, dem eine gute Leber- Paftete \*) besser schmeckte als das ganze
Buch des Montenquieu, ohne eben Unrecht zu haben. Dies ware nun einmal sein Geschmad, und
ein solcher Geschmad wurde dem Geist der Beschwag gar nicht nachtheilig senn; weil eine Bergleichung eigentlich nur zwischen Dingen, die von gleicher Art sind, und verglichen werden können, Statt sinden kann.

Das versteht sich frentich; aber Scherz ben Seite, ift es moglich , bag jemand follte im Ernft ben Geift ber Gefese verachten konnen ?

R. Gang gewiß.

DR. Das verfteh ich nicht.

P. 3d auch nicht.

R. Richts ift gleichwohl faflicher. Unterfuchen Gie einmal bie Gelehrfamkeit bes Montesquieu, und

Un bon paté de Périgueux. Rach einem befannten Dicto classico ber Mbilofophen ift die deutsche Benennung a poliori bergenommen ; weil swolf lebern Saupt . Ingrediens find. Wegen ber ubrigen Bugebor einer guten Berigorber . Dafiete belieben fich alle wißbegierigen Damen , die ihr Memorial de cusfine et d'office bereichern wollen, mundlich ober ichrift. lich an den Ueberfeger felbit ju wenden -Bas aber bes großen Montesquien Meifterftuck betrifft, fo weiß ich Jemanben , ber feit einigen gwangig Jahren an ben bren erften Buchern berfelben liest, obne damit fertig ju werben, weil ibm, auch im Borbengeben ju fagen, ber Almanac Royal erbaulicher ift.

beren bie au feiner Claffe geboren, welche fie mir erlauben werben Metaphyfiter zu nennen, weil biefe ziemlich uneigentliche Benennung berfelben bereits eingeführt ift: fo ift ihre Composition eine Art von eingelegter Arbeit ober Mofait, die auf eine Bus fammenfegung unendlicher, einzelner Scharflein berauslauft, welche weber bearbeitet noch geanbert werben, fonbern ihr mabres, naturliches, bes ftimmtes Dafenn behalten muffen. Mus biefen funftlich aufammen geleimten , unter einander geordne= ten , fchattirten Theilchen entfteht ein großes Bemalbe, und ein neues Schaufpiel, bas gleichmobl aus lauter gerftreuten Beftandtheilen hervorgebracht ift. Die Dube, biefe Materialien gu fammeln, ibre naturliche Bahrheit, bie Große bes Berte, bas Gange, bie Symmetrie, bie Orbnung, bie Birtung, bie Genauigfeit ber gugungen, bie Schons beit ber Schattirungen und Abstuffungen machen bas danze Berbienft und ben gangen Berth' Aner folden Arbeit aus. Unter allen Werten, Die mir von biefer Art haben, ift teins unermeglicher und an Stoff reichhaltiger als basjenige, fo Montesquien bas berg gehabt hat zu unternehmen. Es ift aber faft unmöglich , bag biefe Urt von Composition ben Benfall der Poeten erhalten sollte. MR. Wie so?

M. Weil des Patten Arbeit schnurgerade davon das Widerspiel ift. Der Dichter ist ein Statuengießer; er schafft, exsinder, und hat kein größer Berdichts, als in so fern sein Werk aus einem Guß und gleiche sim Sin Stuck mit der Mutterform ist; ihm ist es nicht erlaudt Theile anzusticken, anzuleimen oder anzulöthen; eine gewisse Undrhung des Entwurs, ein wenig Rachläßigkeit der letzen hand tragen zur Berschonerung den, statt nachtheilig zu fenn. Daher kommt as, daß der Poet nichts am Methaphysiker, noch dieser an zenem zu bewundern sindet. Der Poet wird immer den Manget der Kins

bitbung und der Metaphysiter ben Mangel ber Bes weise vermiffen. D. Bas wurden Sie zu einem Metaphysiter sagen, ber zugleich Poet ware?

R. Bon bem wurde man gewiß glauben , baf er fich oft felbft wiberfprache.

DR. Sid felbft wiberfpriche?

R. Aber ohngeachtet biefes Tabels wird er mir schöe bar bleiben. Solche Scheinwidersprüche sind ihm eben so wenig schimpflich als dem Monde seine Bandelungen. Trop seiner verschiedenen Aspecten bleibt bieser himmelskorper an sich selbst doch unwandelbar Sin solcher poetischer Wetaphysiker müste aber einen Kalender der Aage, an denen er entweder ein Poet oder ein Metaphysiker gewesen, zum Besten aller seiner Leser drucken lassen Doch pas den Seite, ich werde immer denjenigen bewundern, an dem die Natur um und für die lange Beite den ganzen Umfang ihrer Kräfte sehen zu tassen, durch Bereinigung zweger höchst seitenen und kostden.

M. D1 bafur muß ich Sie umarmen. Go febr Sie mich auch bisher geargert haben, verbienen Sie,

bas ich Sie jest umarme -

R. Uch! Sie erstiden mich.

M. Daran ift nicht gelegen. Sie wissen nicht, was Sie mir fur Bergnügen gemacht! Ja, wenn Sie nur wußten, was Sie alles gesagt haben!

R. Bas ift benn nun mehr ?

M. Ach! Sie wissen selbst nicht, was Sie uns, für schone Sachen alles gesagt haben. Aber genug hievon. Der Prafibent ist hier, Sie über Brodse den reben zu horen.

R. Dit Ihrem lieben Brob! Der Menfc lebt

nicht vom Brob allein.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Der Prafibent ift mein Gecunbant - \*)

R. — — — Bielleicht werd ich Ihnen sehr gemeine Sachen sagen. hatte ich die jungst ausger
kommenen Bucher gelesen, so wurde ich wissen,
was Undere bereits von dem, was ich für wichtig
hatte Ihnen zu sagen, gesagt haben, und Sie als
so einer unnügen Wiederhotung überheben konnen,
Weil ich das aber nicht weiß, so senn Sie so gür
tig mich zu erinnern, damit ich mich nicht ben dem
was Ihnen schon bekannt ist aufhalte.

<sup>\*)</sup> hier ift eine Lucke bon S. 102 — 104; weil der Sinn und die Schönheit der ausgelaffenen Stelle fich auf den Inhalt der horigen Gesprache bezieht.

D. Sie konnen fich barauf Rechnung machen, daß ich Sie mit Bergnügen auch folde Dinge fagen hören werbe, die von Undern schon gesagt worden Frankreich ist zwar beutiges Tages mit Manufacturen von jeder Art angefüllt; bennoch, seiner Natur nach, zum Ackerbau aufgelegt. \*)

R. Aft bas wabr?

9. Folglich ift biefe Untersuchung von ber großten Bichtigfeit fur uns, und ich bitte gu felbiger forts gufchreiten.

R. Sagen Sie mir , herr Prafibent , haben Sie jes mals ben Begriff eines acterbauenben ober lanbs wirthichaftlichen Bolts naber untersucht?

D. Das tann ich eben nicht fagen.

R. Run fo will ich es thun. Sie muffen aber nicht erstaunen , wenn ich Ihnen fage , daß es eine Ras tion von Spielern ift.

P. Gine Ration von Spielern! Diese zwen Worte ers wecken ein solches Gebrang von Ibeen in meinem Gehirn, daß ich weber Ja noch Rein zu antworten weiß. Dazu gehört erft Ueberlegung.

D. Ich! herr Prastent, nehmen Sie sich ja in Acht. Das ist des Ritters wahrer Balg; mit lauter ders gleichen nagelneuen, bochft seltsamen, unerhörten Ideem überrast nnb überfallt er immer seinen Mann. Er trägt, so zu sagen, Blendlaternen unter seinem Mantel, die er plostich hervorzieht, Ihnen ins Gesicht halt, daß Sie vor lauter Schimmer nichts sehen können, und unterdessen Sie sich nur bestimen und zu sich selbst kommen wollen, gewinnt er einen guten Borsprung, halt Sah auf Sah, Theorem auf Abeorem, und ehe sie es aewahr werden, sind Sie in seinem Ach —

R. — — Ich will ihnen allen Berbacht einer Ues berraschung benehmen, und es soll Ihnen an Zeit nicht fehlen die Richtigkeit meiner Vergleichung zu prufen. Haben sie in ihrem Leben mit Spielern

Umgang gehabt?

Ich weiß die Kunstwörter pays agricole, peuple et nation agricole nicht anders als burch ackerbauendes, Land, oder Feldwirthschaftliches Bolf zu verdeutschen,

Der M. Ereffliche Frage! Sollt ich nicht in meiner Jugend? — und ben ber Urmer? Ich muß Ihnen bekennen, daß ich felbst einer gewesen bin; aber so unglucklich, so unglucklich! daß ich mich betehrt

habe und jest gar nicht fpiele.

R. Run gut, fo werben Gie mir einraumen muffen, bag ein farter Spieler einen Character babe, ber bas Refultat feiner Lebensart ift, Die er fuhrt. Beit bas Difverhaltniß feiner gewißen Ginnahme gu bem , mas ibm bas Gpiel in einem einzigen Abend einbringen fann , übermaßig ift: fo ift fein ganges leben ein Gewebe von hoffnung und Uns gewißheit; er fann feine Gintunfte weber angeben noch überfchlagen, und tros feiner eigenen Uebergeu: gung von bem Gludwechfel des Spiels, hat er feine Buft baran gu glauben , fonbern fcmeichett fich lies ber, baf ber Gewinn bes morgigen Zages bem heutigen ober geftrigen gleich, wo nicht überlegen fenn werbe. Er weiffagt fich auf einen Monat, ja auf ein ganges Sahr lauter Glud; Diefe Bors ftellung balt er fur eine gebeime Abnoung und fieht nichts als golbene Berge por fich. Gin fole der Wahn giebt ben Zon zu feiner gangen Aufs fubrung an ; er liebt Mufwand, Pracht, bat ftanbesmäßige Tugenben, ift großmuthig, ehrfam, berghaft. Benm Berluft borgt er auf bobe Binfe , perfest feine Roftbarfeiten , bezahlt fo gut er tann, ohne ben ber Bahl feiner Mittel peinlich gu fenn, Das Rothburftige ausgenommen, verfagt er fich nichts. Geine Saushaltung zeigt von einer Geite Reichthum, von ber anbern Welbman= gel und im Gangen Unordnung. Benm Glud bingegen , fangt er an feinen Uebermuth gu befriebt: gen. Die Einlofung feiner verpfandeten Sachen macht ibm ben wenigsten Rummer, weil er immer barauf rechnet , baß ein anderer glucklicher Abend ibm bagu behulflich fenn werbe. Er ift oft luftig, niemals gufrieben , und feine Lebhaftigteit ift im Grunde Tragheit , bas heißt: er hat immer weit aussehenbe Entwurfe, ohne bamit gu Stande gu tommen , entweber aus Mangel ber Beit ober ber Mittel, ober weil er niemals in einer rubigen Las de ift.

M. Ich muß gestehen, bieß Bitb ift abnlich.

ter Seift scheinen; er ist es auch wirklich biswels len und in gewißen Studen; bem allem ohngeachstet reißt ihn ein unüberwindlicher hang zu einem gewißen Aberglauben an, ich weiß nicht was, bas man ben Glücktern ") im Spiel nennt, und hiers in geht er manchmal bis zum Lächerlichen.

: Das ift nur gar zu mahr; aber miffen Gie mir

auch eine Ursache bavon anzugeben ?

R. Die ift leicht gefunden. Wiffenschaft und alle Rrafte und bulfsmittel bes menfchlichen Berftanbes find nicht hinlanglich, uns gegen ben Gigenfinn bes Schicffals zu beden. Gin Spieler ift bem Bus tall ausgesest, ohne weber bie Gefete noch ben Sang beffelben feben gu tonnen. Benn er nun fein beftes Biffen ericopft und alle menfchmbas liche Magregeln genommen hat, fo muß er bennoch mit ungewißem und pochenbem bergen ben Ausgang bes Schichfals abwarten. In biefem Bus ftanbe bes 3meifelmuthe find feine Leibenfchaften gefpannt, und fein Berftand ift mußig. Er tann an nichts mehr benten, und ben bem Wegenftanbe; ber ibn einnimmt, ift nichts weiter zu benten abrig. Daber verliert fich feine Geele gleichfam ins Leere, er gerath auf ungefahre Beziehungen bemertt felbige, balt fich ben ihnen auf, mehnt an ihnen eine wirkliche Uebereintunft zu finden . und well ber Wegenstand, von bem fein Gemuth eingenommen , fur ibn aufferft wichtig ift : fo will er pon feiner Seite auch nicht bas geringfte vers faumen. 3mar alaubt er eben felbft nicht zu fehr daran, sondern thut es nur, um sich in allem Kall nichts porzumerfen zu haben. Beziehungen amifchen gwey Dinge, bie gar feine Begiebung unter eins anber haben, fich einzubilben bierin befteht bie Leichtglaubigfeit und ber Gludftern im Spiel. Das eine ift bie hauptgattung und bas andere eine Art beffelben.

Das ift ben meiner Areu eben so fcon als grundlich; benn sollten Sie es sich wohl vorstellen Ritter? Ich selbst bin lange Zeit von ber narrischen Eine bilbung besessen gewesen, baß ich im Quinse verlore, wenn meine Abbackbose auf bem Aische fand.

<sup>\*)</sup> Guignon:

Id hatte fie um aftes in ber Welt nicht aus bet Tafde gezogen, und bennoch wußte ich, baß es eine Grillenfangeren von mir war.

Der R. Laffen fie und nun feben, mas es mit ben Spies

lern fur ein Enbe nimmt.

DR. Ach! bas weiß ich, bren von vieren bringt dies

Sandwerf ine Bofpital.

R. Richt immer. Diejenigen, welche mitten in ihrer Spielfucht noch fo viel falt Blut und Rlugbeit ubrig behalten , um zu bebenten , bag nichts meniger eigenfinnig ale ber Bufall, und nichte meniger gufallig ale bas Bluck fen, und bas biefes feine beftimmte Ebbe und fluth habe, richten ib= re Musgabe nicht nach bem Bewinn eines Abende ein, fondern fparen vielmehr, bringen ihre Beus te in Sicherheit, vermehren ihre feften Gintunfte und legen einen Theil bavon gum Ruchalt fur Die unglucksfalle bes Spiels ab. Befonbers buten fie fich burch Borgen oder Bertaufen zu bezahlen . und je mehr fie von bem Gewinn einer gludlichen Stunbe auf gute Renten in Sicherheit gebracht haben, befto mehr fchranten fie fich in ihrem Spiel ein. Dergleichen Spieler gelangen bisweilen gu einem anfehnlichen und grundlichen Bermogen.

Dt. Es giebt ihrer aber febr wenig.

R. Gie haben Recht ; benn bie meiften fchlagen einen gang entgegengesesten Weg ein. Gie machen oft einen glucklichen Unfang, ober erhalten fich bod im Gleichgewichte, bag nichts weniger als ber Um: fturg, ber auf fie wartet, gu vermuthen fchien. Beit fie aber benm Gewinn auf eine thorichte Mrt berichwenden, und benm Berluft noch thorichter Schutben machen , fo geben fie allmablig ju Grun-De. Gie glauben gwar ungludlich gefpiett, und ofter verloren als gewonnen gut haben ; bie Schulb und Ungleichheit aber, Die fie bem unres gelmäßigen Bange bes Bufalls und Glucipiels aufburden, liegt hauptfachlich an bem Difbraud, ben fie von ihrem Gelbe gemacht haben. um all bas ihrige gebracht, und feiner andern Sandthies rung fabig, weil fie auf einem gu großen guß, und gu voll ungeheurer Entwurfe gelebt haben, als baß fie fich ber Dube eines maßigen und fichern Bewerbes unterwerfen fonnten, fuchen fie enblich in dem Bintel einer Proving ben Reft ihres fdmad: tenben Bebens ju vergraben, und laffen ihre Rine ber ber Dtenftbarteit und Durftigfeit Preis.

der P. Ich felbst habe die Kinder eines Spielers ben bem Berwalter ihres verkorbenen Baters bienen gesehen. Dies ift also leiber! nur gar zu wahr, und Sie has ben die Spieler vortrefflich geschilbert; aber zu welswen Bebufe?

M. Bum Beweise ber Sache, bavon bie Rebe unter und ift. Finden Sie nicht mein Gemalbe bem Bils be eines bloß ackerbauenben Bolfs abnlich?

Dr. Gang und gar nicht.

R. Gie auch nicht, herr Prafibent?

- P. 3d habe noch niemals ein Land gefehen, bas bloß ans Acterieuten bestunde. Ihnen aber bie Bahr. beit zu betennen, fo wurbe zwifchen Ihrem Gemalbe und bemjenigen, bas ich mir nach ben Brunbfaben von ber Bichtigfeit ber Relbwirth. foaft, welche fo viele Schriftfteller in ein icones Bicht gefest haben, entwerfen mochte, ein giemlis der Unterfchieb fenn. 3ch bachte, ein acerbauens bes Bolt mußte ein gludliches Bolt, und Rouls beit , Dufiggang , Ueppigkeit aus feinen Grangen verbannt fenn; eine große Frugalitat mußte bie Bleichheit ber Stanbe bafelbft unterhalten; bie Sitten mußten reiner, bie Sugend grundlicher fenn ; Die Erbe mußte als eine gartliche und erkenntliche Mutter, ben Bunfchen und Arbeiten folcher bem Anban ergebenen Ginwohner entfprechen, ihren wirklichen Reichthum vermehren , ihre Bebolterung begunftigen, ihre Bedurfniffe befriedigen, die Ginfalle bes Gigenfinns verleugnen, und folglich Friebe , greube , Gefundheit und Ueberfluß hervorbrin.
- Das Bergnügen über Ihre Beschreibung verjüngt mich. Poesse ift die Leidenschäft der Jugend, nummehr aber hören Sie den Greis, welcher die schöften wahr stüffen von biühende Colorit des Komans auslöschen und die traurtge, sast immer garstige Wahrbeit zeichnen wird. Sie haben niemals ackerdauende Nationen gesehen, Ihre Schriftseller auch nicht und Ihre Beschreibung davon ist eben so wenig der Wahrheit angemessen, als die bedänderten (\*) Schäfer, Hp

<sup>)</sup> Bergers enrubanés, Roch ein Scherf. damanns Schriften IV. Th. 26

las und Philen unfern fcmugigen Schafbutern abnlich find. 3ch bingegen babe bie Lanber gefeben, was fag ich gefeben? Leiber ! find fie mein Bater: land, und ber einzige Troft meines Altere ift ber, burch bie Qugenb ber boben Baupter, welche bem himmel Italien gegenwartig zu verbanten bat, fcis nen bisherigen Buftand eines feldwirthschaftlichen Bolfe vermanbelt, und ben alten Buffand eines Manufacturarbeitenben Bolfe bafelbft wieber ber geftellt zu boffen. Gie merben mir leicht einraumen, bag ein gandwirth ein mabrer Spieler unb awar ein Bagarbipieler ift, ber gange Rollen mit Louisb'or, ben Preis feiner Ausfaat, bie Roften und Arbeiten feines Relbbaues in ein Stud Erbe wirft, und gegen ben Glemente, Minbund Better bie Bant halten. Der Menfch ift immer fich felbft gleich; feine Tugenden, feine Lafter, feine Leibens fcaften bangen von feiner phyfifchen Lage ab. Es ift also unvermeiblich, bas ein gandwirth einem Spieler abnlich fenn muß.

Das icheint mir noch nicht einzuleuchten.

R. Ermagen Sie nur noch, bag bas Spiel ein aanges Sahr lang mabret, und mabrend folder Beit tommt alles auf einen Gludswurf an. In Bergleichung bes Pharaons gehoren zu einer einzigen Taille 26 Rahr und 2 ober 3 Taillen, wie Sie miffen, enticheis ben noch gar nicht bas Glud eines Abends. Das ber ift es nur gar ju gewiß, daß Sie an einem aders bauenben Bolte in 30 ober 40 Jahren unmöglich alle Wirkungen, die ich Ihnen anzeige, bemerten Lonnen; fonbern nach brenhundert Jahren außert fich erft die Bermanblung eines folden Bolks. baben Sie ein hiftorijches Gemalbe beefelben. Der Anfang eines feldwirthichaftlichen Boles lagt fic gluctlich genug an. Alles gebeiht ben bem Anbau eines urbar gemachten und folglich febr frucht= baren Bobens. Die Bevolkerung nimmt zu, wechs felsweise Sanbreichungen und bas Band einer berge lichen Freundschaft unter ben Coloniften verviels faltigen die Sulfemittel. Einfaltige und ftrenge

lein in den Schaftaffen der neuesten franzofischen Worterbucher. 9. D. 6.

Bitten, eine abgebartete Arbeitfamfeit, eine fries Gerifche Bilbheit erhalten die Rrenheit ohne Unterfchied ber Regierungsform. Dief ift bie erfte Epas de bes Spielers. Der mannliche und martialifche Character folder Bolter erzeugt Kriege, innerliche ober auswartige. Rrieg ift ber Lurus einer Ras tion, und giebt ben erften Unlag gum Berfall bes Staats. Benn bie handfeste Jugend einmal burch ben Rrieg bunner gemacht wird, fo entartet ber Felbbau, es entfieht Theurung, und man muß gu feinen Rachbarn Buflucht nehmen, ber hanbel nimmt feinen Anfang, aber mit lauter Berluft , bas Gelb gebt aus bem Lanbe, ber Ctaat wirb erfchopft und es entspringen Rational : Schulben. Reine Manufactur (benn bie Mation bat fich gar nicht barauf gelegt ) tann ben Untauf der Lebensmittel in biefen Jahren ber Theurung bezahlen. Man muß alfo auf Grebit faufen und fur biefen Grebit Binfe abtragen , woburch bie Ordnung und Bars monie bes gangen Guftems beginnt geftort zu werben. Die mefentlichften Gintunfte der Dberherrs fchaft werben verpfanbet, veraußert, ugurpirt; bie Ungleichheit bet Stanbe nimmt gu. Dieg ift bie zweite Cpoche bes in Schulben gerathenen Spielers. Noch ichimmert ein Stral ber hoffnung. Durch eine Rolge guter Ernten Scheint fich ber Staat wieber gu erholen; aber ein einziger Difmachs fturat ibn in neue Schwierigfeiten. Beil bereits burch ben Sanbel unter biefer Epoche bem fleißigen Muslander die Thore offen fteben, fo tommt felbis ger burch neue Begenftanbe bie bem Menfchen naturs liche Lufternheit au versuchen. Er macht ju neuen Beburfniffen und Begierben Gelegenheit. Die Gitten bes Landjunters werben verborben, ebe noch felbige gefchliffen worben. Der Befchmad an Luftbarteis ten und Bracht murgelt nun hum erftenmal im Berten ber Bornehmften; fie wollen einen gurus tm Lande, ehe fich noch baselbft die Runfte anges fest baben; fich ju befriedigen, unterbruden fie ben Comachern. Beil fie fich auf ben Berth tunftlicher Arbeiten nicht verfteben, Scheint ihnen alles bewunderungswurdig, überaus toftlich, und fie bes zahlen bie fremben Manufacturen übermaßig! boch. Der Auslander gewinnt baben, betrugt bie Großen beym Bertauf und hintergeht bie Rleinen burch

ben Buder feiner Borfduffe. Das Gelb- gieft fic gurud und verschwindet; ber ganbbau leibet, bie öffentlichen Abgaben nehmen zu und ber Rationale foct ab. Der Staat nabert fich bem Umfturz unb bas Uebel hat ben Gipfel erreicht. Das Bolt, ein eben fo guter Renner ber Birtungen als fchlechter Runftrichter ber Urfachen, fcbreibt fein Glend bem Difbrauch ber Großen und ihrer Gewalt gu Tund ruft ben Defpotismus gur Gulfe, bies ift die lette Epoche. Gin landwitthichaftliches Bolt, bas so weit gebracht ift, erhalt noch bie Eugenben feis nes Uhnencharacters. Es ift gutherzig, großmuthig, gaftfren, brav, offen, empfinblich fur bie Chre; aber burch fein Unglud gelahmt, und faul aus Ungewißbeit oder Mangel ber Mittel. Das Geld ift ohne Ume lauf und entweber in tobten oanben, (\*) ober in ben Banben ber großen herren ober auch in fets weniger Sanbelsleute ihren. Diefe find verhaft und verachtet; fich bafur fchablos zu halten, leihen fie ibr Gelb auf befto bobere Binfe aus. Es find immer Muslander, ja oft Leute von einer andern Res ligion, Juben, Griechen, Reper, zc. Sie machen eine Gefellichaft und Ration fat fich aus, ein Ges genftand des Abicheues bem Bolt, und ber Berfolgung ben Großen ; Blutigel, benen man bas Blut nicht anbers abzapfen fann, als bas man fie in Stude gerhadt. Durch bergleichen Graufamteiten glaubt bie Politit, ben fouft tugenbhaften und ebel gefinnten Bolfern ben Umlauf bes Beibes wieder herzuftellen. Manufacturen, tunft: licher Rleiß und alle Arten eines magigen aber gewißen Gewinnes find einem felbbquenben Bolte uns betannt und in feinen Augen unanftanbig. Der Landjunter liebt ben Rrieg , bie Jagb , die Salanterie, außerliche Procht, hausliche Sparfamteit, aber teine Regelmäßigfeit, noch Orbnung, noch Sinformigfeit im Gangen. Aus Gelbmeingel baut er feine Felber fchlecht, übereilt fich im Bertauf und gieht niemals von einer glucklichen Ernte alle bochstmögliche Bortheile. Man fieht ben folden

<sup>(\*)</sup> Mains mortes find namlich Gemeinen. Stif. ter ic. die ihre Guter nicht veraußern konnen.

Bollern Unternehmungen unermeglicher Gebaube und bicht neben ihnen butten bes Elenbe. Dire genbs bie lette Sand, nichts nach ber Schnur, nichts von einem Plan. Roftbare Gebaube werben ben nublichften vorgezogen. Die Regierung felbft wird endlich nach der Ratur bes Landes umgeftimmt. Fortwahrenbe Berlufte, Sontben bes Staats haben bas Gelb erschopft. Man hat in Ratur bezahlen wollen und bas gange öffentliche Gigenthum ift veraußert. 3ch verftebe barunter weber Banberepen noch Schloffer , fonbern bas uns veraußerliche und unschabbare Borrecht Menfchen av regieren, im Rriege ju befehlen, im Frieden Bu richten und die Abgaben zu erheben. Dier tiegt ber Urforung ber Lehnguter, Domainen : Befalle, ber geift : und weltlichen Bebenben. bier ift bie Quelle entweder jener Anarchie in ber fogenannten Feubal : Regierung, ober auch bes Despotismus. Der legte ichidt fich am beften fur ein landwirths fchaftliches Bole, beffen Bauch am Eroboben Blebt, und bas benfelben nicht mit fich nehmen tann. Geht ein blofer Bandmann bavon, fa bleibt ibm fein Mittel fich zu ernahren übrig, weil er tein Sandwert gelernt bat; baber ift er gezwungen in feiner Deimat zu bleiben und zu leiden. Der Kabricant hingegen lagt fich nicht placen, er geht feiner Des ge und nimmt feine Runft mit fic, bie fur ihn Ader und Pflug ift. Ferner niftelt fich auch ber Aberglaube ben einem Bolte ein, bas immer in der Ungewißheit einer alucklichen Erndte lebt, der alle menfchmögliche Bemubungen nicht gewachfen find. Furcht und hoffnung ift ber naturliche Boon biefer Pflange, welche verwelet, fo balb fie gegen Ungewißbeit und Unglud gebedt ift. Sie werben nirgenbe in ber Gefdichte vom Berfall bes Aberglaubens einen Beitpunkt finben, ber es nicht zugleich vom Bachsthum ber Runfte gewefen mare. Das einzige romifche Bolt ausgenommen, welches aber auch eine Ausnahme aller Regeln ift, giebt es tein Benfpiel freger Stagten , wo die Das nufacturen nicht geblühet hatten.

9. Dief tonnte aber wohl eine Folge gang anderer

Ursachen senn.

R. Urfacen und Birtungen gu verwechfeln ift unfer größter Erbfehler, Man tann nirgenbe ale in bem-

jenigen, mas immer gufammen ift, ein nothwens biges Band vermuthen, und bag eines jugleich Urfache und Wirtung bes anbern fen. Dein Bematte aber gu vollenden, fo ift ein bloß landwirth: fchaftliches Bolt bas allerungluctlichfte. Der Gela: veren, bem Aberglauben, ber Durftigfeit Preis gegeben, beftellt es ben Mcerbau befto fcblecter, weit felbiger feine einzige Beichaftigung ift, und es erfahrt befto mehr bie Corednife ber Sungers: noth, weil Erdproducte feine einzige Sabfetigfeit finb. Go geht es ber Zurfen', Polen und manden anbern Landern in Guropa, welche ich nicht zu nens nen brauche. In biefen Umftanben ift Granfreich felbft gemefen und murbe es noch fenn, wenn nicht Colberts großer Ropf feine Ration von ber faul-Tengenben Durftigfeit bes acterbauenben Buftanbes und von ber wilben Unardie ber Ritterfchaft gum Frieben ber Unterwurfigfeit, gur heitern Stille eis nes gemadlichen Lebens und jum gurus bes funft= lichen Rleifes gurudaebracht batte. Durch ihn ba= ben zwar bie Frangofen an ihrem Ruhm, ben Turnieren Pferbe zu tummeln und Bangen gu brechen etwas eingebußt, find aber bafur großere Schiffscapis taine auf bem Belt : Meere und beffere Deifter in ben Werken ber Runft und Wiffenfchaft geworben. mich noch nicht entschließen, bie gange Gumme bies

P. Ich kann nicht leugnen, daß Thatsachen und Beyspiele auf Ihrer Seite sind; unterdessen kann ich mich noch nicht entschließen, die ganze Summe dieser traurigen Erfolge der bloßen hintansegung der Künste und Manusacturen den einem tandwirthsschaftlichen Bolke zuzuschreiben. Frentich ist selbiges dem Wechsel der Jahrszeiten ausgesent und diesses dem Wechsel der Jahrszeiten ausgesent und diesser wesentliche Unterschied macht allerdings den Ertrag der Manusacturen gewißer und regelmäßiger. Aber eben dies Besorgniß schlechter Ernten müßte dazu dienen dem Uebel dadurch vorzubeugen, daß man sich an dem sichern Ertrage gemeiner Jahre hielte und solglich einen hauptstock zum Ersah beplegte, um gegen den Eigensun des Jusalls gebeckt zu senn.

R. Scheint dieß Ihnen fo teicht und thunlich ?

D. Wie ich nicht anbers weiß.

R. Das ift aber eben nicht ber Kall; benn was ift woht leichter, als jemanden zu fagen, bag er vernunftig, porfichtig, burch feine eigene und anderer Erfahrung fluger werden foll; gleichwohl ift im Grunde nichts so schwer und von größerer Seltenheit in ber Ausübung. Dergleichen weise Spieler giebt es unsgemein wenig, wie der Marquis, als ein Kenner, bereits gestanden hat; und wenn es dergleichen giebt, so können sie sich allerdings auf ein ansehne liches Bermögen Rechnung machen. Aber eben dies ser Umstand ist ein Beweis ihrer Seltenheit; weil, wenn ihrer viel wären, die Rechnung auf ein anssehnliches Bermögen von selbst wegfallt.

## Eingang bes achten und letten Gefpraches über ben Getreibe - Sanbel-

P. Der Marquis ift heute in ber Stadt zu Mitstag gebeten worden, und noch nicht zu haus se gefommen; seine Leute haben mir aber gesagt, baß er nicht mehr lange ausbleiben fann. Sie has ben ihm eine Erklärung über die neue Gesegebung, weiche ihm so sehr am berzen liegt, versprochen; wir mussen ihn also wohl abwarten.

88. Richts ift billiger und toftet mir weniger. Ich rebe gern, bin aber niemals ungebulbig zum Wort zu kommen. Das liebe Reben ift von so wes nig Exfolg, baß außer ber Mohlthatigkeit einer leichtern Berbauung ich gar nichts weiß, ob man fich sonft etwas bavon versprechen konne.

D. Ich glaube allerbings mehr, wenn nur weise Leute

bas Wort führten.

R. Ums himmels willen! Wie ungerecht, wenn biefe allein verbauen follten und Jebermann Bollmacht

zu effen bat !

P. Sie machen sich nach ihrer Sewohnheit lustig; bies se Kustigkeit aber ist der wahre Gipfel der Philossophie; sie breitet eine stille Heiterkeit über den Tiessung und unterdruckt Schwarmeren, die größte Feindin der Bernunft. Sie zeigt alle Gesgenstände in ihrem notürlichen Licht und Maaße; die Täuscheren des Augenscheins verschwindet. Wesnigstens habe ich diese Wirkung an mir selbst wahrgenommen, seitdem ich das Vergnügen gehadt Sie zu hören. Ich habe erfahren, das nicht sowohl der Inhalt Ihrer Gespräche als vielmehr Ihre Art die Dinge anzusehen, mich zum Philosophen gebischet, und seitdem ich diese Manier Ihnen abgesternt habe, überführe ich mich alle Tage weiter, daß

bie Wiffenschaft ber Staatsverwaltung, welche mon bie politische Saushaltungskunft nennt, und zwen Wörter verbindet, die nach ihrer natürlichen Bebeutung und ben Erklärungen des Aristoteles zusolge, einander ganz entgegen gefest find, das, sag ich, diese Wiffenschaft und Kunst unendtich verwickelter und durchtriebener sen, als man gemeiniglich benkt.

R. Wang gewiß.

P. Da nichts in ber Wett, ist bas nicht feine Bortheise und Rachtheile bat, und alles zusammenbangt; so feh ich nunmehr, wie schwer alle Aufgaben dieser Art aufgalofen sind, und wie genau man auf alles zu sehen hat. Man kann keinen Schlag thun, ohne baß rund herum der Segenschlag gleichsam wiederschalle und im Kanzen sich ausbreite.

wieberichalle und im Gangen fich ausbreite. R. Das ift fehr mahr. Alle Aufgaben ber Staates wirthichaft baben die Boblfahrt ber Denichen jum Endaweck. Es giebt aber fein Bobt ohne ben Bus fas eines tlebels, woburd entweber jenes geichwacht wird, ober auch alles im Gleichgewichte bleibt. Bu biefer erften Schwierigfeit fommt noch, bas man teine beftimmte uud beftanbige Große gur Bleichung folder Mufgaben finden fann. Der Denfc feibit ift eine unendliche Große. Er ift (wenn ich mich biefes Gleichniffes bedienen barf ) eine burch bas Rabelohr jeber Gemobnbeit giebbare Materie, und nimmt ohne Abbruch feines Dafenns alle Rals ten und Beftalten an. Durch Die Bewohnheit giebt er feinen Rraften , feiner Ratur , feinem urfprunge lichen Buftande eine Musbehnung, bie por ber Band unmoglich fcheint; und was noch fonberbarer ift, fo balb er fich einmal bequemt hat, tommt ibm eine folche kunftliche Lage gang naturlich vor, er glaubt, baß alles von jeber fo gemefen fen, und gar nicht anders fenn tonne, und bag es einen Ebeit feines phyfifchen Befens ausmache. Er befinbet fich gang gemachlich in biefem Buftanbe, mo= rein er burch eine Reihe von Jahrhunderten perfest worben, und bie Arbeit einer langen Gefchlechtes folge von Philosophen gerath in Bergeffenheit. Det Bobithater und feine Wohlthat werben eben fo une fenntlich, als ber Bofewicht und feine Bosbeit. Treubergig leitet man beibes aus feiner eigenen Das tur ber. 3d febe, bag einerfeits biefe Unbankbarkeit und

bonn fene Gefchmelbiglett bes Menfchen, bie ihn alle Augenblide ber Gefahr ausseht um feine gute Lage zu tommen, ziemlich im Stanbe ift biejes nigen Beifen abzuschreden, welche Luft haben ihn

gludlich ju machen.

R. Das ift auch fehr oft ber Kall; bes Weisen Frohnbienft ift es aber fcon einmal, bem Denfchen moble guthun, und er ift nicht herr biefer feiner Beftim= mung. Doch wieber gur Cache gu tommen ; fo wird burch bergleichen unbefannte Großen bie Gleis dung einer Aufgabe unbestimmt , und lestere baburch in die Reibe ber Probleme'de maximis et minimis verfest; wohin auch in ber That alle polis tifche Aufgaben geboren. Es tommt bier lebiglich barauf an, bas größte mögliche Bobl ben bem fleine ften Uebel zu finden, burch ben Beg ber Approris mation; benn nichts in ber Politit fann aufe bochs fe getrieben merben. Es giebt einen Puntt, eine Granzlinie: Dieffeits ift bas Bobl großer als bas Mebel; jenfeits wird bas Gute vom Bofen ubers wunben.

P. Wie ift es aber möglich biefen Scheibepunct zu finden ? R. Der Meise berechnet ibn; das Bolt sühlt ibn verz möge des Justinkts. Der Mann von Geschäften lernt ihn durch die känge der Uebung und Zeit kennen. Der Modescribent hat weder Begriff noch

Gefühl bavon.

D. Ich verstehe sehr gut, was Sie mit dieser sinnreischen Schattirung sagen wollen. Weil die Weisen sehr selten sind, so haben in Ihren Augen die Emspfindungen des Bolks und die Ersahrungsurtheile der Leute in Geschätten einen Vorzug vor dem Meynungen der Schriftsteller.

R. Berrathen Gie nur mein Geheimniß nicht!

P. Barum machen Sie fich aber fo wenig aus allen unfern bronomifchen Buchern ?

R. Beil fie gute Berte ehrlicher Leute finb.

P. Bie nun? Bas Sie mir jest fagen, kommt mir

febr außerorbentlich vor.

M. Die Tugend, die Reigung Gutes zu thun, ift für und eine geidenschaft, wie alle andere. Als eine große Gettenheit, ift sie von eben so ungemeiner Seftigkeit, und hierin übertrifft sie alle andere Leibenschaften; benn kein Gewissenstzel und Gebist kann uns aushalten, wenn wir von der Eindig-dung Gutes zu thun angespornt werden. Dies

Beftigfeit und ihren Musbruch erzeugen Schwarme. ren. Man überrebet fich ohne Unterfuchung von bem , was man fehnlich wunfcht , und fest auch andere burch das Feuer feiner Bunge in Glut, weil man feiner Chrifcheeit gu gewiß ift. Done gute Grunde anguführen bat man bie Frenmutbigfeit ber Bahrheit , die Ruhnheit ber Tugend , ben Gis fer feiner eigenen Hebergeugung, und reift feine Lefer mit fich, bie teinen Untag feben auf ihrer But gu fenn. Rurchten Cie niemals, auf mein Wort, Betruger und Schelme; weil folche, ohne ihre Das: fe gu verrathen , felten ihre Rolle ausspielen tonnen. Der ehrliche Dann , ber fich felbft bintergebt , ift allein furchtbar; übereinstimmig mit fich , will er in allem Ernft bas Gute, und Jebermann verlagt fich barauf; aber ungludlicher Weife irrt er fich in Unfebung ber Mittel bas menfchliche Bobl zu be= forbern.

P. Nach bem, was Gie jest fagen, fceint es, baf Gie bie Menfchen lieber von Bofewichtern als ehrlichen

Leuten regiert feben mochten.

M. Das ist nun wohl eben meine Meynung nicht; sonbern ich möckte Ihnen nur gar zu gern zu verstehen geben, wie schwer es sey, einen großen Mann zu sinden, der entgegengesetze Eigenschaften, und das fast unmöglich zu vereinigen scheinende äußerste Enbe, paar zu bringen weis, und ben dem brennenden Durst eines Bidermanns Gutes zu thun, die Kätte und Enthaltsamkeit eines Bösewichts in seiner Gewalt hat. Troß dem gierigsten Willen muß er Nuhe zur Untersuchung und Seduld zum Warzten im Schilde suhren, das heißt, beynahe Wunder thun, Die Ratur bringt zwar bisweisen ein vollkommenes Muster vor; zweh zugleich aber ist ihr Weisterstück.

3). Jest bin ich auch Ihrer Mennung, indem ich mir im Geist die abscheuliche Menge solcher Personen nach der Reihe vorstelle, welche gern haben Gutes thun wollen, in Bergleichung des kleinen Ausschusses derer, die Kähigkeit dazu hatten. Unterdessen erlauben Sie mir, herr Ritter, Ihnen noch zu sagen, daß mir gleichwohl die Schwärmeren eines ehre lichen Mannes eben nicht so gefährlich vorkommt. Iwar kann er sich bisweiten selbst bintergehen; aber erstlich zieht uns, so zu sagen, ein naturlicher Inkinkt zur Wahrheit zurud, und falls unfer Semuth nicht durch berrichende Laster und Leidenschaften bespehelt ift, so ist die Wahrheit solcher Dinge, die und so nahe angehen als die Gegenstände der haus haltungskunft, weder wilklührlich noch über unsern horizont, sondern liegt uns ziemlich zur hand wiewohl ich nochmals gestehen muß, darin völlig Ihrer Meynung zu senn, daß die Untersuchungen muhsam, verwickelt, und jener augenscheinlichen Erdenz nicht fählig sind, die allenthalben gesucht wird, und nirgends zu hause ist.

8. Bloß ihrer Schulden wegen ift sie unsichthar. Dies se leibige Evidenz ift der ganzen Welt schuldig, bat allen Wiffenschaften Wechselbriefe und Berschreibungen ausgestellt, ohne jemanden ausgesahlte ihrer Plusmacheren Pracher geblieben sind. Aber Scherz ben Geite! Sie glauben also, daß die Schwarmeren nur alsbenn gefahrlich sen, wenn

fie die Parthen des Irrthums ergreift.

D. Das fout ich benten! Ich hatte fie gar fur nublich. Beil bie Menfchen trage, feigherzige Staven ber Gewohnheit find, muß man ihnen ben Ropf warm machen, und ihnen nicht fo viel Zeit laffen, bag bie bige verraucht bem vorgestedten giet lachzujagen.

R. So rebet jebes junge ehte Blut. Mit zunehmens ben Jahren und Erfahrung andert fich aber biese, ganze Sprache. Die Regierung eines Staats bez ruht auf zwen Dinge, ben Endzweck, ben man sich vorsett, und die Mittel selbigen zu erreichen. Sie ist ber Wiffenschaft eines Steuermanns vollkommen abnilch. Der Endzweck ist die Jahrt und die Mittel sind die Wendung der Gegel und des Schiffes. Hatten Sie nicht die Schwärmeren für gefährlich in der Wahl des Endzwecks?

D. Allerbings lauft man Gefahr blind anzulaufen. Wenn man aber zufälliger Weife, ober burch benoffenbaren Augenschein auf eine Bahrheit fibst;

bann —

R. Dann ift Schwarmeren bas größte Hebel.

9). Bie fo?

R. Weil bie ganze Wissenschaft Menschen und Staaten zu regieren, gleich der Kunst ein Schiff zu führen, auf den alleinzigen, einfachen, kurzen Grundsate ankommt: Nil repente, nichts auf ein mal. 3m einer guten Kahrt gebort, bag man Geget unb Schiff gehorig zu wenden wiffe. Wenbet mans gu furs, fo fturgt bie Gee burch bie Schieflicher , bas Schiff wird von ben Bellen verschlungen und ce ift porben. Gegenstand, Mittel, alles ift verfehlt und aus. Miffen , ju welchem 3med man Dinge bringen foll, bas ift nicht genug; fonbern man muß auch verfteben, fie dabin einzulenten. Diefe Gine Tentung ift fchwer, und bie Dauptfache beftebt ba: rin, bag man bie immer ju fcnellen, ju übereile ten Bewegungen zu permeiben , burch Rrummungen bie übertriebene Gefcwindigfeit ber geraben Linie mindern, und, weil fie bie allerfürzefte ift, ben Beg ju perlangern und Beit zu verlieren miffe. Dichte ift fo fchnurentgegen ber Schwarmeren, bie alles aufein: mal und im Augenblide thun , und immer vor Un-gebuth berften will. Folglich tonnen Gie überzeugt fenn , daß Schmarmeren und Staatsvermaltung fic einanber widersprechen , und daß man fogar benm Ginlaufen in ben berühmten Safen ber Gvibeng, wenn man felbigen por fich liegen fiebt , fich nies male Sturm und Strom fo überlaffen muß, bag bas Schiff übergeworfen werbe. (\*) Die Sauptfa: the ift , bag man eintaufe, aber nicht eber , bis man

D. Das ist wohl wahr; boch wenn man Zeit verliert und so oft und so viel Behutsamkeit bis zum Ausschweisen anwender, kommt man gar nicht dazu, Gutes zu thun. Die Umstände andern, unvermuthete Borfalle ereignen sich, und wir bleiben mit der Reue zurück, die Gelegenheit versehlt zu haben.

R. Ich habe Ihnen nicht gesagt, bas man ben einer Windschille eben so Schiff und Segel wenden musse, als mitten im Sturm. Alles last sich übertreiben, und alles Uebertriebene ist ein Fehler; aber die Murzel von Rehr und Weniger bleibt denvoch in ihrer Wurde: Nichts auf einmal. Um nicht in Grund zu lausen, muß man alle heftige Stoße vermeiben, die Bewegungen einschränken und in die Höhe fahren.

D. Das ift frentich nach Befdaffenheit ber Umftanbe

<sup>(\*)</sup> Que le vaisseau fasse calotte.

alles wahr; überhaupt fceint es mir aber boch ; bas man ber Ratur ihren Lauf laffen muffe.

R. Ju! ihr ift am wenigften gu trauen.

9. Der Ratur ift nicht ju trauen?

R. Freylich nicht! Sind Sie benn bisher noch nicht einmal inne geworben, daß wir schuldig find ihrer gu huten, anstatt daß sie sich die Dube geben sollte unserer zu warten.

D. 3ft bas webl 3dr Ernft?

R. Allerbings. Die Ratur ift etwas unermefliches, unumidranttes und ein wurbiges Bert ihres gros fen Urhebers; und wir? was find wir! Burmer, Stanb, Richts im Bergleich. 3mar bleibt bie Ras tur ben Gefegen bes Cchopfers treu, innerhalb bes ihnen bestimmten Beitlaufe; aber eine folche Bies berberftellung bes Bleichgewichts find wir nicht im Stande abgumarten; bagu find wir gar gu Elein. Rur fie find Beit, Raum und Bewegung nichts Und fehlt es aber on Augenbliden und Duge. Gin Bunbuts mit ber Ratur wurde baber gar gu uns nleich fenn. Unfer Beruf ift mit ibr zu ringen und gegen fie zu kampfen. Seben Sie rund um fich berum. Jehe gebauten Felber, die fremben in unfern Boben gepflangten Gemachfe, bie Schiffe, bie Frachtwagen , bie gegahmten Thiere , bie Baus fer, bie Strafen , bie bafen , bie Damme find lauter Berichangungen, woraus wir gegen fie ftreis ten. Alle Annehmlichteiten bes Lebens, und bens nabe unfer Dafenn felbft ift bet Preis biefes Gies ges. Mit unferet Eleinen Runft und Bernunft, Die uns Gott gegeben bat, gieben wir gegen bie Ratur gu gelbe, liefern ihr bas Treffen , unbes gelingt uns oft ben Play zu behalten und fie zu aberwinden, indem wir ihre eigenen Rrafte gegen fie brauchen. Gin munberlicher Rrieg, worin ber Menfch als ein wahres Chenbild feines Coopfers erich eint \*)

9. Mein herr Ritter, was Gie mir jest gefagt haben, wird mir viel Anlas geben barüber mehr nachzus

<sup>(\*\*)</sup> Das Rathfel bes Wiberspruchs in ber gangen Stelle liegt in ber leichten Frage, in

benten; gleichwohl muß ich Ihnen gestehen, bas ich mir ein ganz ander System gemacht habe. Ich glaubte namtich, daß die Ratur, wenn man ihr den Billen ließe, von selbst alles zum Gleichget wicht brächte, weit solches der ursprunglichen Einrichtung der Dinge und des Menschen am anges messenschen wäre; daß es eine nothwendige und zu sammenhangende Ordnung gabe, die sich von selbst sinden und leicht wieder herzustellen seyn mußte, wenn ihr die Menschen nicht immer Gewalt ansgethan, und burch tausend Kunste ihr Hindernisse in den Weg gelegt hatten; daß man also bloß durch die dren haupt Stundgeset, Ratur, Freybeit, Gleichgewicht, hoffen könne die wahre Glücksseltzteit zu erreichen.

R. Nichts ift wahret; nichts ift falfcher. Das bie Ratur, fich felbft überlaffen, zum Gleichgewicht frebe, ift eine einleuchtenbe Bahrheit in ben Augen bes Metaphysiters, (weil ein Speculant fich fast fo groß und unermeßlich benten tann als die gange Ratur), es ist eine Wahreit, weil Aufachen und Wirtungen in die Augen fallen; man bringt

welchem Berftanbe bie Ratur uns aberlegen fen und in welchem Berftande wir ihr gewachsen find. U. D. . 6.

Bur Erläuterung kann folgender Zufat nach dem weisen Philo dienen:
Der Patriarch, welcher seinen Bruder
schon im Mutterleibe untertreten hatte,
neigte sich vor ihm sebenmal auf die Erde, da er ihm mit 400 Mann entgegen
kam — aber er rang mit dem Engel, die
dieg erhielt er den Segen eines neuen Namens; "denn er hat mit Gott und
Menschen gefämpft und war abgelegen"
1 Buch Mose XXXII, XXXIII, hos, XII.
3. 4.

aber nicht bie gange ber zum Wechfellauf nothigen Epoche in Rechnung, man bebt bie Ungleichheiten burch Compensation , und bebient fich Mittelvers haltniffe, bie nirgenbe ale in ber Speculation eris ftiren. Der gange Sas wird aber falfch, fobalb es gur Ausführung tommt, weil ber Denfchim banbein fo klein und fdwach wird als ein Thier von funf guß naturlicher Weife ift, und weil man alsbann bas Gebrechliche feines Baues, ben furgen Raum feines Lebens, bie Abbangigfeit feiner Beburfniffe bon Mugenbliden , bas Soderichte ben Eleinsten Unebene fühlt, nichts zu compensiren im Stanbe ift, nichts berablaffen tann ohne zu leiben ober zu fterben. Wenn wir jest biefe Grunbfage auf die Theorie bes Getreibes anwenden, fo ift es frenlich mahr, daß ber fich felbft überlaffene Rornpreis ins Gleichgewicht zu tommen fucht. Michts ift mahrer, als baß bie Frenheit bes Sann bels allenthalben Getreibe ausstreuen wirb, wo Belb und Consumtion ift. Richts ift ber Theorie nach mabrer, weil alle Menichen bem Gewinn nachjagen, und hierin bestand ber ganze Lehrsas. Bep ber Ausführung bingegen ift mobl zu merten, baß ein phyfifcher Beitraum fur bie Doft nothig fen, um bie Briefe von einer Stabt, bie an Getreibe Mangel hat, nach einem Band, wo Borrath ift, zut übermachen. Es gebort wieberum ein Britraum gur Berfuhr, und wenn bagu viergebn Sage nothig find, bie wirkliche Bebrung aber nur auf acht Sas ge reicht; fo ift bie Stadt eine gange Boche lang ohne Brob, und eine Woche lang gu faften ift gu viel fur einen Brodwurm wie ber Menfc, bag er nicht barüber verhungern follte; und hierin bestand gar nicht bie Aufgabe. Das Theorem ging feinen Beg; aber bas Problem blieb in ber Mache. Bir muffen also nicht ber Ratur bie Gorae unserer gap. palien überlaffen; fie ift viel zu vornehm bagu. Ihr gebührt bie Aufficht ber großen Bewegungen ber großen Staatsrevolutionen, ber langen Beit= laufte, bie Regierung der Geftirne und Elemente. Die Politik hingegen befteht lebiglich in ber Biffenschaft, ben augenblicklichen Wirtungen außerore bentlicher Urfachen vorzukomm en ober auszuweichen : weiter geht fie nicht; benn große Revolutionen find folechterbinas ein Bert ber Ratur. Menfchliche

Rraft, und ber Menfch felbft ift bier nicht ber Urbeber, fonbern vielmehr bas erfte Bertzeug.

D. Rad Ihrer Meinung alfo geboren ble großen Bor ter Ordnung, Ratur, Frenheit, Gleichgewicht, nur zu großen Ungelegenheiten.

M. Gleichwohl freuet es mich berglich gu boren, baf fie in jebermanns Dunbe fo gelaufig find. Biffen Gie auch, was bas bebeutet?

R. Es ift bas Beiden einer aroben Meerfille und ein nes aunfligen Binbes; benn unter biefen Umftan ben bort man ben ben Schiffsleuten eine abnliche Sprache. Das allnemeine Gluck son Europa, und bas befonbere Gluck Frankreichs hat ben Grunbfas, "ber Ratur ihren Lauf zu laffen" auf die Bahn gebracht; ein Ginfall, bet unfern Borfabren nicht in ben Ginn tommen tonnte, benn ihre gange lee bensart bestand barin , die Segel einznziehen und ben Wind genau zu faffen.

D. Berben Sie mir aber nicht einraumen muffen, baß bie gegenwartige Gludfeligteit und Rube in Guropa zum Theil eine Folge berjenigen Ginfiche ten finb, welche bie Schriftfteller bis unter bas

Bolk ber Rationen ausgebreitet haben ?

R. Dber auch, baf biefe Schriftftelleribeen , bie grebe beit felbige auszubreiten , die Leichtigkeit Gebor gu finben, ber erlangte Benfall und bie Aufmunterung barüber gu benten unb babon gu fchreiben, eine Wirkung ber Rube, ber Wohlfahrt und bes gegenwartigen Gluttfanbes von Guropa find. Mablen Sie felbft bieg ober jenes.

P. 3ch werbe mir Beit laffen biefe grage gu enticheis ben. Glauben Gie aber nicht, bas wir weniaftens einen guten Fortgang machen, bie Urfache mag Jenn welche fie wolle ?

R. 36 glaub es.

P. Und baben Sie nicht bie Hoffnung, bas wir zu einer einfachern Ginbebung ber offentlichen Steuern, zu einer verhältnismäßigern Schägung der Abgas ben , ju ben Gintunften , ju einem einformigern Tariff und feiner Berfegung an die Grenzen 2c. 2c. turg, gu taufend Berbefferungen mehr, welche noch gefchehen muffen, mit ber Beit gelangen werben ?

Wenn - aber ba tommt ber Marquis.

Beplage gur Ronigsberg. Beitung 1775. Rr. 92.

Summarischer Begriff der Gespräche über ben Getreide = Handel, vom Ueberseher der da= bin gehörigen Beplagen.

REM POPULI TRACTAS! Barbatum haco crede Magistrum

Dicere, forbitio tollit quem dira cicutae, QUO FRETUS? DIC HOC — —

' Persius.

Eine faft uneingeschrantte Rreibeit bes Rorn. banbels wurde 1764 in Franfreich edictmäßig, und baburch bie gange Ration gleichsam fur munbig (a) erflart. Schriftsteller, welche fich bas Anfeben gegeben batten, ber Sachen funbig zu fenn, welche zugleich in bem Ruf recht. icaffener Manner flunden, und beren Darthenganger fich ben neuen Ramen ber Exportiften (b) erworben, hatten diefes Gefet auf bie Babn gebracht, und bie gute Abficht murbe mit einem Muth, Gifer und Nachbruck, bie außerordentlich ichienen , durchgefest. (c) Mufter eines Gefetes, bas feinen Urfprung Philosophen und Vatrioten zu verdanken bat. berbient es eine Epoche in unsetm Sahrhunder. te an machen. Es ift eine Urfunde ohne ihres gleichen; (d) es ift bie Morgenrothe des fco.

27

<sup>(</sup>a) 6. 243 : 247. (b) Exportiftes 6. 208 : 216.

<sup>(</sup>c) S. 91. (d) S. 250.

Samann's Schriften IV. Th.

nen Tages, (e) ben weiland Platon verhei. fen. -

Grenbeit bes Getreibehanbele! Der Dialogift überfest ben Inhalt Diefer bren 2Borte in folgende Declamation und Drofopopoe bes moblaeliebten Monarchen : ,, Eure Treue, meine Bolfer! bat endlich mein Bertrauen "fo febr verdient, daß fein Berdacht es mei-"ter beunrubigen fann , und ich nicht mehr no. "thig babe, eurentwegen auf ber Sut ju fenn. "Werbe ich euch funftig feben Rornmaggine an-Jegen , Getreibe verfuhren und aus bem gand "fdicfen : fo weiß ich , bag euch bloß ber Erieb einer weifen Emfigfeit ju einer behaglichen "Selbfterhaltung belebt , und baß es euch eben "fo wenig an Leichtigfeit als Bereitwilliafeit "feblen wird , ben offentlichen Bedurfniffen und "Staatsunfallen abzubelfen. Euer Ueberfing. anftatt ben mir Eiferfucht ju erwecken , wird ber unablagige Gegenftand meiner Gorgen "und Buniche fenn. 3ch furchte weber Dif. brauche noch Monopole, weil ich beide allent. "balben zu unterbrucken im Stanbe bin. Die ,mand in meinem gangen Ronigreich ift fo groß, "bie Thatigfeit ber Gefete hindern gu fonnen; "niemand fo flein und verborgen, ber Wach. ,famfeit meiner obrigfeitlichen Berfonen ju ente

<sup>(</sup>e) 247. 253.

"gehen. Meine Macht breitet fich überall frep "aus, burchbringt alles, und das Bermögen, "ber heiland meines Bolks zu fenn, ift ganz "in meinen Sanden, u. f. w. (f)

Jammer und Schade, daß ein folches Gesfetz, gleich jener Helene, dem Wunder und Sinch Trojens, (g) gar ju schon ift, mit dem ganzen Geist der übrigen Gesetzgebung gar ju fark absticht und der Sprung von einem verstährten Wistrauen zum außersten Gegentheil zu plätlich geschah. Außer diesen zufälligen Unvollstemmenheiten beweist der Verfasser nicht nur theils aus dem Zeugnisse schligeschlagener Erwartungen, theils aus dem Zusammenhange der natürlichsten Ursachen, daß

- 1) eine Stockung bes innern Umlaufs,
- 2) die Gefahr einer hungerenoth ben jeder mittelmäßigen Ernte, und
- 3) ber gangliche Ruin des Ackerbaues in Frankreich, unvermeibliche Folgen des Edicts fenn
  muffen, sondern zeigt auch zum Ueberstuffe, wie
  dieses drenköpfige Ungeheuer durch einen nach harmonischem (h) Berhältniß ben der Aussuhr steigenden, und ben der Einfuhr fallenden Impost
  gleich in der Geburt der schönen Urkunde hätte
  erstickt werden können, auch ber Unterschied

<sup>(</sup>f) €. 251. 252. (g) €. 82. (h) 310.

zwischen robem und fabricirtem Getreibe, g. E. Mehl, Starte, Nubeln, Backwerf, ic. nicht ganzlich übersehen werden sollen. Dieß ist der Inhalt des achten oder lesten Gesprachs (i).

Rebefiguren und Gleichniffe find feine Grun. be. Gin anschauender Blicf in Die innere Da tur ber Dinge ift ber einzige Schluffel ibret Erfenntnig. - Mannigfaltige und erhebliche Dachtheile bes Getreibes jum Sandel fowohl benm Ein . ale Berfaufe , woraus folgt , bag Brod in ber Reihe menfchlicher Bedurfniffe, gleich ben Elementen, oben an fiebe, aber umgefehrt in ber Bagichaale bes Sanbels -Apologie ber frangofifchen Schmarmeren. -Ungeachtet jener umftandlich gerglieberten Dach. theile erflart fich ber Berfaffer gegen alle Er. wartung bes anbachtigen Drafibenten und jur Bergweiflung gebrachten Marquis fur eine frent Musfuhr bes Getreibes aus Grunden, Die meber mit ben naturlichen Ibeen noch übernatur. lichen Chimaren ber Exportiffen einerlen find. Inhalt bes fiebenten Gefprachs (k).

Bergleichung des Sully und Colbert - Rothwendigfeit und Schwierigfeiten, den Grund bes Ueberfluffes ju bestimmen, der bem Getreib

<sup>(</sup>A) G. 165 . 226.

<sup>(</sup>i) 6. 227. : 314.

ein Gegenffand ber Ausfuhr werben fann -Ameifel, baß Kranfreich, im Gangen gerechnet, au viel Rorn baue. Selbft bieß eingeraumt mare ein fclimmes Beichen ber Entoblferung -Die gange Aufgabe in gwo einfaltigen Rragen aufgeiost: 1) Ift es beffer fein Betreibe zu berfaufen ober in ben Rluß zu werfen ? Das leste ift bor 1764 in Kranfreich ber Wandel nach saterlicher Beife gewefen. 2) Ift es beffer ben aleichem. Dreife feinem Bruder oder feinem Rein-De Brod zu überlaffen ? Diefes lette wird feit 1764 burd bas Evangile du jour, ober Chict bes frenen Kornhandels erfuft. - Krangoff. fibe Rlugbeit in ber Che, als ein nachahmungsmurbiges Muffer fur ben Staat. Durch Rrenbeit und nicht durch barbarische Zwangsmittel laft fic bie aute Abficht erreichen, bag ben Landesfindern ihre Ernten nicht untren merben und uber ihre Grange geben. Selbft bas Rerbot fremder Manufacturen bient ju nichts, als ein Volt in den Reffeln der Unwissenheit und Gefchmadlofigfeit zu erhalten. Inbalt bes fechsten Gesprachs. (1)

Einführung des Präfidenten, als der dritten redenden Person — Borzug der Manufacturen vor dem Landbau — Inhalt des fünften Gespräche. (m)

<sup>(1)</sup> S. 127: 164. (m) S. 68:126.

Ueberfichtiafeit ber frangonichen Schriftfielle im Beobachten und Bergleichen, ibre Uebereis Inng im Unwenden und Ochließen - Geift ber Sparfamfeit ift ben Republifen eigen und ben Manufacturen gunftig - Luxus ber Monaroi en ift bas Uebergewicht aller Imposien, Urfe de und Wirfung zugleich jeber Placferen fomobl in ihrer Anlage als Einhebung. — Bortheilt ber Schiffahrt, bes Sanbele und Gelbwechfels; burch fie blubt ber funftliche Rleif ben aller Theurung ber Lebensmittel - Garberobe , bas Element eines Marquis; fein Staats . und Birthichaftegeift in Diefem Rach wird ein bod. berrather und Meuchelmorder bes iconften Cbicts - Sofratifche Rache, benjenigen wider feinen Billen jum Soren ju bringen, von dem man erft jum Reden gezwungen worden. "Ber nichts "mehr als laftern und becheln fann, ift ein "Thor und ber allerverachtlichfte Menich; benn "nichts ift vollfommen in ber Belt und alles "fo lange gut, bis man bas Beffere fennt." Diemit ichließt fic bas vierte Gewrach. (n)

Des achten Philosophen Grunde find Zweifel, und seine Ueberzeugung artet niemals in Berstockung aus — Getreide, als Waare betrachtet, gehort jum handel und jur ofokonomischen Gesegebung, als Materie

<sup>(</sup>n) 70 = 93.

ber erften Rothdurft aber gur Volitif unb Staatsbermaltung. Aus dem Unterschiebe biefer beiben Gefichtebunfte entfieht eine gang perschiedene Ordnung ber fich barauf beziehen. ben Dagregeln. In fleinen Staaten, bergl. es fo viele in Malien giebt, und aus benen Die großen Monarchien, als Franfreich, gufam. mengeschmolzen find, ift bas Getreibe lediglich eine Staatsfache, nehort jum Rriegsgerath, erforbert Magazine, ic. Daber haben die alten Befete in Frankreich bloß biefe politische Begiebung, und ihre Beisbeit ift ber bamaligen Beit und Lage angemeffen. - Bur Unterfudung biefer Theorie mirb Genf jum Benfriel eines ffeinen: Staats gewählt, ber gat feinen ganbbau bat: fonbern auf bem Mannfacturfleiß beruht - Dufter eines Rornmaaa. gins an bem Bettelfact bes beiligen Capuciner. orbens - Solland bient jum Benfpiel ei. nes mittelmäßigen Staats, und zwar bon unfruchtbarem Boden. Dier wird bas Getreibe an einer Manufactur, und findet allein eine mabre Rrepheit des Kornhandels fatt -Inhalt bes zweiten (o) und britten (p) Gefpråcks.

Der Verfaffer ift ein Augenzeuge der hungerenoth gewesen, die vor zehn Jahren zu Rom

<sup>(</sup>e) 6. 20:47. (p) 6. 48:69.

und ju Reapel geherrscht hat. Seinen Unmerkungen zufolge ift diese Landplage kein allge meines Uebel; sondern vielmehr ein allgemeiner Untheil an dem Schieffal einiger Unglücklichen. Das allgemeinste Uebel der menschichen Ratur und Gesellschaft besteht in einem Nisperstande der Bernunft und Erfahrung, unserer Begweifer, in einem Aberglauben an übelverdaute Grundsätze und unschiefliche Bepspiele, im Nisbrauche der Anwendung — —

and color of the field of the form of the colors of the co

Renner attischer Scurrilität und horazischer Masenweisheit werden diese Gespräche den Schaumungen des ehrwurdigen Alterthums gleich schäßen, und ihren gemeinnuhigen Juhalt allen Fleuretten verbuhlter Schöngeisteren über aftronomische und optische Theorien vorziehen. Der Erburger von Genfwagte es, der cantablesten Nation alle Fähigkeit eines mustkalischen Gehörs abzusprechen; des Ritters Zanobi ganzes Persistage (im heiligsten Verstande dieses Grundworts (9)) läuft gar darauf hinaus, sie,

<sup>(</sup>q) Le PERSIFLAGE est à mes yeux la décomposition des objets imposans et réduits à leur juste valeur. Siète des Discours préliminaire au Mes

Die bielleicht zuerft in ben Gebeimniffen melicher Braftif eingeweibt, und meit und breit durch Rante und Brojecte berühmt worden, faft eis ner ganglichen Untuchtigfeit jur gefunden Dolitif in teiben, ungeachtet von bem Bein bes Bornes ibred Gefchmack alle Bolber taumeln, Die Bibber auf Erben fich in ihre miber und Abernathtlichen Ideen über die finnlichften Un--aelegenheiten ber Deerben verliebt haben . unb ber bertichende Bon - fens, nach bem Benanife fe feines neneften Bropheten und bochfen Bries fere, nichts als eine in Spfiem gebrachte Un. wiffenheit ber naturlichsten Urfachen ift, eine Unwiffenheit, gleich ber neunten Blage agnoti. fder Rinfterviß. Doch funftig vielleicht mehr von biefem apotalpptifden Thier, als feit bem One fem ber Ratur nicht jur Belt gefommen ; benn ift Arenheit des Kornhandels icon die More genrothe eines iconen Lages, welches junaffen Goldalters Borlauferin mird nicht erft die Rrene beit an benfen, und ibre Gewalttbatiafeit für Die bentiche Gelehrtenrepublif merben

Fantailies in her Collection d'Héroides et piéses, fugitives, etc. etc., Tom. II. p. 103.

Benlage gur Ronigeb. Beitung. 1775. St. 93.

Fragment eines Programms ober Buruf bon ber Gule.

NOX DUCERE DIEM VIDETUR - - et illud quidem etiam et hic notum,

AVIUM voces volatusque interrogare.

Tacit, German, cap. XI, X,

Die beutiche Gelehrtenrepub. lit. Ihre Ginrichtung. Abre Ge fete. Gefdicte bes letten ganbta ges. Auf Befehl ber Albermanner, burd Salogaft und Blemar. ausgegeben bon Rlopftocf. Theil. Samburg, gebrudt ben %. E. E. Bode, 1774 G. 448 in 8. auger ber Madricht' bon ber Subfeription G. 6. und dem Bergeichnife ber Gub. feribenten, Beforberer und Col lecteurs. G. 64. Beil Die letterem G. 70. angehangte Unfundigung, baf ber ander re Theil im borigen Rebruar ausfommen follte, bisber noch nicht erfüllt worben ift, fo fommt C. 13. es mir gu ffatten, bas Berhaltnig ber Balf. te jum Gangen, nach bem Seffod, (a) ju 24. fchaben. Die gange ber gefer bat fich gwar bon Aftracan bie giffabon erftrect; aber 124. die beffere Breite ber Urenfel und "bie

 <sup>(</sup>a) Νήπιοι ε'δ΄ ίσατιι όσω πλίου ήμισο παντός. Op.
 Lib, I. v. 40.

Dauer ber Birfung" wird erft ben ,, Meifier" loben und ,,fein Bert fchugen gegen G. 167.
,, die Leerheit, die Fuhllofigfeit und die fpig.
,,findige Denfungsart arger Gefellen."

In feiner Gelehrtenrepublik ift fo viel entdeckt und erfunden wors den als in der deutschen. Dieser ans nehmungswürdigen, für jeden Patrioten höchst erfreulichen und tröftlichen Glaubenswahre heit geht es gleich manchen andern, troß der Wolfe historischer Zeugnisse und Beweise von der Gewisheit des Ruhms, den wir haben sollten und dessen wir ermangeln. Daher kommt jene Seltenheit solcher Biedermanner, die es für ihre Pflicht halten Gorge zu tragen, daß der deutschen Gelehrtenstepublik durch Ueberschähung der Auslander und Geringschähung unsferer selbst kein Unbeil widerfahre.

Diese "patriotische Sinnesart" ift wohl das erste und entschiedenste Berdienst bes Berfassers; hatte ihn aber allein nicht einer so großmuthigen Unternehmung fahig gemacht, wenn fie nicht, statt fruchtloser Schmarmeren, mit "Scharfsicht vereinigt" und von einer so überlegnen Bertraulichkeit mit dem Rationalgeiste der Dentschen, ihren Sitten, Alterthumern, und Den semalen unterstügt ware, daß "alle Blinger, Drenschrittseher und Bewunderungesteche" dieses entschiedene und ausgemachte Berdienst

12.

123.

86.

108

faum berfennen tonnen. 36m bat Deutft. land ben erften Berfuch einer achten @ prad. bebre gu verbanfen, und er bat mit fo viel grundlicher Einficht und reifem Urtheil über ibre Urt und Eigenbeit feine Erftlinge ate weibt, bag man fich einen ermunichten Rort gang für Diefes mefentliche Opyavor und Korripios einer Gelehrtenrepublif periprechen fann. Das britte entichiebene, ausgemachte und gugleich gemeinnutige Berbienft endlich beftebt barin , bag ber Berfaffer nicht nur bie aus. gefuchteften Droben bon bem Unterfcbiede ber bentichen Sprache nach ihren Beitale tern , fonbern auch die portreffichften Du= fter beuticher Schreibart, faft in allen Gattungen berfeiben und in allem moglie den Umfange bargeftelit, mit eben fo S. 130, biel Runft ale Glud ber letten Sanb.

Der Sach en und Zeiten Rundige haben nicht nothig von der Bichtigfeit eines Werks und ber Beisheit feines Urhebers beslehrt zu werden, der in feinen antifen Darsft ellung en tauter Theorien einges webt, welche die innigste Beziehung auf den modernen Zustand unserer Litteratur haben, da man von einer Seite unberdroffen ift, über einige Schriftsteller Gewalt zu schrepen, weil sie die Unalogie des Gebrauchs durch babylonische Berwirrungen und Gräuel schanden, ja allen Gehorfam der Bortfügung durch ein ärgerliches Bepspiel dithp.

rambischer Licenz ausheben, unterdeffen man von der andern Seite die noch größere Gesfahr lauft, Begriff und Gefühl von den Tugenden gesehter, mannlicher, thatiger Schreibart zu verlieren, und das ganze Berbienst des Styls zu einer mafferichten Deutslichfeit der Rede oder flaren Durchsichtigkeit der Predigt vereitelt.

Wenn "Echarde Reue" feinen andern Grund batte, als bom Dichtreben gerebet au baben ; fo find wahrlich! Dichtefchreis ber fo mobl biejenigen , welche fich an bet Reinigfeit unferer lieben Mutterfprache aus unerfannten Dangeln bes Gefchmacks, Krengeifferen ber Dobe ober vielleicht gar aus leis bigen Staateranfen verfundigen , ale biejenis gen irrigen Sterne (b) fur die Rachwelt emia! verlofchen merben, melde eine fuffi. ge, übertunchte, quangweifreine Untichambre. Catheber . und Cangelredfeliafeit ganabarer Le. fefucht fur ben beiligften Beruf eines Gerift. fellers, und fur ihr bochftes Gut balten, obne an miffen , woran die Schuld lieat, bag 6. 141. Die Starfe ber Bedeutung und die Deutlichfeit nothburftiger Rurge ihrem Muge eben fo meh thut, als bem Bogel Minervens die große Lichtmaffe ibres glunen Selms, und ber wetterleuchtenbe Stral am Stable ihres Be-

<sup>(</sup>b) Jub. v. 13.

berbaums. Was mich anbetrifft, fo wurde ich allen meinen Buborern, wenn ich ein Ruffut ober Rachtigali mare, allen meinen Buborern, fag' ich, wie auch Lefern, wenn fie nicht, municht' ich, Gulen maren, Rlopftocks beutide Gelebrtenrenub lif weit und breit empfehlen, um aus bie fer Urfunde die Urt und Eigenschaft ibret Mutterfprache auszuspaben, und baraus bie Beredfamfeit , Sandlung und oningum bent fcher Schreibart, wie es fich gebührt, ju fin-Dieienige Gattung, beren Starfe Diren. man einem der aroften epischen und Inrifchen Dichter am allerwenigften gutrauen follte, und 6. 130. wobon bas am meiften unerfannte Deifterfind fich uber bie Salfte ber Ausführung er-31. fredt, gebort jum bobern Comifchen bes gangen Werfs, und macht es ju einem Schauspiel, bem fein anderes gleicht als bie tod Rabel felbft einer beutschen Gelehrtenrepublif. Bie bem Dabden, bas aus bem Babe fleigt; fo liegt ibm an bas niebertrach. tige Gemand eines Protocollen . Relationen-156, und Actensudiers. Ja Ihm, (bem Ruchs! bem Boetifer! bem Reimer!) hat es gelungen, ben wibrigdeutschen Gerichtefinl in einen Minnefanger ju bermandeln, und bas Gefreifch einer Barppie in eine Gi renenftimme! -

Stolger Ariftibes! leih' einem attifchen Bogel beinen Ganfefiel und male mir

bier auf biefem Blatt mit bem Drenling berentifcher Eantlepfauft beinen Damen . um bich je eber je lieber aus berjenigen Repub. lif verbannt zu feben; beren Grengfteine bu gefest von Liffabon über 3menbruden bis Uftracan nach alphabetischer Me. C. 132. thobe. Die Reinigfeit beiner Sprache und Die Dentlichkeit beiner Schreibart bleib' immerbin Bielen unverftanblich; aber 1624 biefe bemuthige Sinnegart, biefe birailifche Schambaftigfeit, Diefe ariftofratifche Belbfiverleugnung, Diefe lutberanifde 149. Lammfrommigfeit find mehr als ,,ein "reißender 'Bolf, der gange Beerden laft 125. "barer Thiere ober ergbummer "Sclaven (c) frift," ein gar zu grimmi. aer Sarcasmus auf ben gurnm unferer mos 43. narchischaefinnten Stuber, Die alle "Bed e. thaler" auf ben Mathen und Ranten ihrer Gallafleiber verprablen, bag ber leere Raften ihres Gebirns nichts als theoretische. Spinnweben bedt, unterdeffen ber reichfte und 47. arofte Scribent in gerlumpten "Dlunder . ober

<sup>(</sup>c) Der Rachbruck bes horazischen servum pecus scheint mir darin zu liegen, baß nicht alles zahme Bieh zum Lasttragen bestimmt, und biese Laste barteit der Rachahmer eine wirkliche Anecht= schaft und eben hierin vom Fall des dummsten Biehs unterschieden ift.

"Bumphofen" und ber Gefeggeber ber enote meften und paradoreften Republik in gefter ter Baccchantenfrifur, fanftmuthig und bemuthig einher geben —

25. Jeb , Umphion! bu trinfft nicht aus "bem D'a mond (d), ber ju unfern Gaup-96. ,ten ift, und marmft bich nicht an unferm "Bollmond - Du lebft; aber pereat beine "Uriftorepublit; - Jo buthe! Jo buthe! ar ifchallt bas allgemeine Wachterborn auf ber Binne. Bo find Die thracifchen Junafrau-163. gen? - Drubeus bat noch bief und jes ,nes innerhalb ju thun ober unterirdifche Die "ficen abgulegen - und rathfragt ben Beiff, 150, "ber in ihm ift, uber bas golbene 216c. ,und braucht Sahr und Tag, die Leper feiner "erbaulichen , befeelenden Delobien ju fim-"men - Berben Galogaft und Blemar, dum "moliuntur, dum comuntur, es einen Jag "bollenden ? Werden fie Die Steine lebendia "machen, bie Staubhaufen (e) -"Relbjager! fabt und bie Ruchfe , bie fleinen "Ruchfe , welche unfere Litteraturmeinberge "berderben (f) Eiginaum wien : fingen im Bech. ,feldor Die Engel der allgemeinen Rirche und "die Philosophen fur die große Welt. alauben die Urfache ju finden, marunt "Die Auferftebungen ber Miberman.

<sup>(</sup>d) Rad, Arabica: replevit. r. Sam. XXVI. 16.

<sup>(</sup>e) Rebem. IV. 2. (f) Sobel. II. 15.

anter, ibre bier rubenben Unter, und 8, 160. meilf mebenbe Obergunfte, ber tro. adent edbarbiche Con und bet banb. "wertemaßige Bodebeutel eines aris Aofratifd . republicanifden Dr. siben 8, mitten unter bem Raufchen tauafendiabriger Eichen eine fo geringe bielmebr eine fo widrige Birfung auf uns "gehabe baben (g') - Bir baben gar "feine. Das bringt uns nicht wenig Borstheil; benfen in ihrem Bergen bie ftarfen ARrengeifter bes beutiden Ramens und Geblate - - Es thut mit leid um bich, "mein Bruber Jonathan! ich habe große Rreu-"be an beiner Liebling Bibee gehabt und "bein borniger Engenbweg, bie Dar-Afteffung tines gelehrten Steals zu erreichen, wift mir fonderlicher gewefen, und bat mich mehr beluftigt als irgend eine ,un rich tiae "Unwendung falfcher Gage"; indem ich "mir fo manchen armen gaben im Beift bor-Relle, bem bier mabr und richtig weber ,falte noch marme Ruche fondern Schau-"brobe find, und fo manchen Bolgen ben idem Biel vorben fliegen febe. Rreplich find "Sprachennb Schreibart die aroße "Volitit eines Odriftftellers-

162.

37.

<sup>(</sup>g) G. bie andere Pofaune bes achtgehnten beumenifchen Concil. p. 313.

Samann's Schriften IV. Ib.

"Aber mas hat der Mensch von aller seiner "Muhe, die er hat unter der Sonne, es zu "sepn; wenn es dem wahrhaftigen Manna, nicht gelungen, als hie und da unter den "hundert und zwanzigtansend Seelen, (h) die "nicht wissen Unterschied, was recht oder linf "ift, und die an Dummheit unsern blinden "lasibaren Nachahmern der schönen Natur Trotz, bieten, verschlungen, verdaut, verstanden "und gesaßt zu werben! ———

Benn Darftellung Theorie bat, fo meis ich nicht, auf welche fich bie gange Dar. fellung einer Republit grundet -Das adjectum bes Sauptbegriffs macht mit dem principio des Deben beariffs eine großere Gabrung in mendig und Bermandlung auswendig als fein acidum mit einem alcali - Frenheit, fein aberglau. bifch Gemachte weber einer Regierungsform noch ber Gefege - 3 ebn 2Borte fapienti far - aber fur ein Dublicum , bas ein un. vermogender Gultan ift, Saufend und eine Racht - Comedt bie pragma. tifche Gefchichte einer Schildburgerrepublif -Biebert jum Rafenrumpfen bemofritifcher Sochfahrt und rafenber - - - fcnaubt Bafilis. fen . fritisch ju beraffitisch en Thranen

menfchlich . gottlicher Empfindfeligfeit - -

<sup>(</sup>h) 3on, IV, 11.

feuchte, Babrleinthau fowisenbe oculi patrantes . bimmlifch . fpmpathetilden Laubenmon. megefühle - Dptifche Große bee D & bel s. phofice Große ber Altfranten - Dies fer Sorizont muß bie Berhaltniffe ber Ginrichtung und die Bobe ber Grundfage beffime men - Daraguan - mit ber brevfachen Rrone - - ju Nicht, ju Richt, ju Nicht machen (i) - Rramer , Rrittler , Rlecter ! Denticher Gelehrten faat nach ben Buaen bes Cacitus (k) --- DEUS nobis - oria - biefes Kragment vielleicht zit ergangen, um bren Biertel gu verlangern und Diis, Commilitonibus et Avibus Faustis einmal zu vollenden. Gefdrieben im Leerfal Dom. XXII, post Trin. a. c. N. M. b.

<sup>(</sup>i) hefel. XXI. 27. (k) Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt. Nec regibus infinisa ant libera potestas; et Duces exemplo potius quam imperio — admiratione praesunt— neque animadvertere, neque vincire neque verberare nist Sacerdosibus permissum— Nec rubor inter Comites adspici. Gradus quin etiam et ipse Commitatus habet judico ejus quem sectantur Magnaque et Comisum aemulatio— et Principum, cui plurimi en accerrimi Comites. Haec dignitas, hae vires— in pace decus, in bello praesidium— Germania, cap. VII. XIII.

Benl. zur Königeberger Zeitung 1775. St. 94. Rleiner Berfuch über große Probleme.

Sed num alio genere furiarum Deelamatores inquietantur, qui clamant; Haec vulnero pro libertate publica excepi, hunc oculum pro vobis impendi, date mihi ducem, qui me ducat ad liberos meos —

Der alte hammerschmied in seinem Armseffel, mit seiner rubigen Gebarde und dem beitern Gesichte, foderte seine Schlasmuge, brach das Gesprach ab, und schiefte seine Rinder ju Bette. Er umarmte den Philosophen, als die Reihe an ihm war gute Nacht zu wunschen, und sagte ihm ins Ohr: "Es wurde mich "nicht verdrießen, wenn in der Stadt "zween oder dren bergleichen Bürger "wären, wie du; aber ich möchte nicht "darin wohnen, wenn sie alle so dach "ten." a)

Fabricins Bejento (b) wars, ber die Gribumer ber Religion und die trugliche Bahr-

<sup>(</sup>a) Siehe in Samuel Gefiners Schriften V. Theil: Die Unterredung eines Vaters mit seinen Kindern, von der Gefahr sich über die Gesetze wegzusetzen.

<sup>(</sup>b) Fabricium Veientonem — qui multa et probrofa in patres et facerdotes composuisset in libris, quibus nomen Codicillorum dederat NERO - Italia depulit et libros exuri justit, conquisitos lectitatosque doneo

fagerwath aufveckte., womit Prieffer die ihnem oft selbst leider! unbekannten Geheimnisse, mit Frechheit gemein machen. Der Verlust dieser heiligen Urkunde ist nunmehr so gut ersett, als das Fragment des Petrons ergänzt, und wir haben zum Spstem der Natur anch ein Codicia der gesunden Vernunft. (c) Der Kanon des Evangile du jour ist vollendet, und Pan kann fröhlich singen das Terlderate

Alle Kinder kommen ohne ben geringsten Begriff auf die Welt; unsere ersten Gotteslehreseinnen sind (d) — — Ihr Manner dieses Aconst send keine alten Weiber; sondern werdet wie die Kinder. (e) Durch diese Wiedergeburt der reinen Vernunft sind Geset und Prophesten erfüllt.

"Die Philosophie schweigt, wo das Gesetz nicht Menschenverstand hat," und nach einer alten Sage (1) schrept kein Gesetz so lant, als

cum periculo parabantur: mox licentia habendi oblivionem attulit. Tacit, Anual, Lib. XIV.

<sup>(</sup>e) LE BON SENS ou IDEES NATURELLES OP-POSEES aux IDEES SURNATURELLES. Detezit, quo doloso vaticinandi furore Sacerdotes myfloria, illis faepe ignota, audacter publicant. PETRONII SATYR. à Londres M. DCC. LXXIV. 8.

<sup>(</sup>d) Ibid. §. 30, 31, p. 22. (e) §. 190, p. 272.

<sup>(</sup>f) §. 151. p. 203, §. 52. p. 45.

bas stumme Benspiel. Tyrannen und Priefter haben aufgehört, und die Millionen und Legionen werden es auch balo, Narren zu senn. Daher ist es kein Bunder, wenn die Philosophie auf den Dächern predigt, und Wahrheiten declamirt, "die nicht für Narien gemacht sind" und daß die bisher ver borgene Beisheit des Bon- sens in überschwengeliche Klarheit ausbricht.

Der Prediger dieses neufränklichen Lichts seit nichts als ein Minimum (g) von Menschenderstand zum Boraus, das heiße: "nur so viel "von dieser Seltenheit, als nothig ift, die "faßlichsten Wahrheiten zu erkennen, die au "genscheinlichsten Ungereimtheiten zu verwerfen, "und die handgreistichsten Widersprücke zu em "pfinden." Ich habe die Aufschrift meiner Beplage aus einem kleinen französischen Fragment entlehnt, dessen Urheber (b) die gesunde Ber

<sup>(</sup>g) - rien n'est plus rare que de voir faire usage du bon-sens, c'est-à-dire, de cette portion de jugement sussifiante pour connoître les verites les plus simples, pour rejetter les absurdités les plus frappantes, pour être choqué de contradictions palpables. S. ben Ansang ber Présace.

<sup>(</sup>h) Entre mille sens celui seul nous paraît être sen qui nous convient le mieux et ce jugement dépend de notre génie, de notre espris et de notre goul.

nunft durch ein Maximum unserer Elemente und Rrafte zu erflaren scheint. Es gereicht aber zum Ruhm der Kunst und ihres Zeitalters, durch eine petitionem principii minimi ein Scheis dewasser allerhöchster Starfe hervorzubringen, und damit alles Metall der tieffinnigsten und erhabensten Materien und Wissenschen, als Theologie, Politik, Moral, Gott, Staat und Menschen sind, welche nicht geschieden werden können, und deren Einheit das Maximum aller Geheimnisse anschauend und natürlich macht, in ihre idealische Sitelkeit, jene alte Gebährimutter aller Phanomene, six und fertig auszulösen.

Da die meisten Lefer von Geschmack bereits eingeweiht find, Zweifel und Lasterungen in den Antithefen und Apologen der Modeflerisen zu verschlucken, und es zu den allerliebsten Raivitaten allgemeiner Zahnbrecheren gehört, Die

Done le BON-SENS me paraît être le produit de ces trois qualités occultes ou lieux - communs du jour.

Nous devons le génie à la nature, l'esprit à l'industrie et le goût à la sociabilité, cette condition efsentielle, sine qua non, de notre existence. Donc le BON-SENS est une idée relative à la sphère de notre capacité et activité et au détail de notre situation. PETIT ESSAI SUR LE GRAND PRO-BLEME.

Grundvesten und sormalas matrices der fleie nen lutherischen Kinder - und Engellehre jum Bubenpfahl ungesiederter Schüßen zu machen; so entziehe ich mich, über die Conformität und Harmonie des neuen Codiciss mit der theils negativen, theils hypothetischen Orthodoxie der neuesten Kirchenväter ausdrücklich zu senn, und überlasse es der Menge usurpirender Monopolissen und Pächter der gesunden Bernunft, die Ungereimtheiten des metaphosischen Theismus, das verrathene Staatsgeheimnis des theologischen Ohrläppleins (i) und die neue Predigerden Ohrläppleins (ii) und die neue Predigerden (ii) der leider! noch erst zu ersindenden nastürlichen Moral zu retten. —

Die Krankheit des alten diebischen Intendanten war nichts als ein Seitenstechen. Ein allwissender Encyclopadist, ber in der Arzney-kunft den erfahrnen D. Bisei und in der Schelmenphysiognomie den gewissenhaften D. — übersfah, erschien im Geist ohne Beruf, wie er voraussehen mußte, am Siechbette. hier des elamirte er troß den Furien eines Theaterstyrannen oder hypofritischen Priesters: "Une "glücklicher! mache geschwind fort,

<sup>(</sup>i) §. 59. p. 57. (k) Je sens et un autre sent comme moi; voilà le fondement de toute morale §. 170, 171. p. 242.

"baf du firbft — Stirb! und man fa"ge nicht, baß burch meine Aunst und
"Bemühungen ein Ungeheuer mehr in
"der Welt sen." War die ganze Aunst und
Bemühung wohl ben Sotterbiffen (1) eines Pfifferlings werth, gesett auch, baß sich der
Patient über diese Mummeren des neologischen
W - doctors von seinem hypochondrischen Seitensiechen ledig und gesund gelacht hatte?

Die gefundefte Bernunft ift nicht nur fer b. lich, fondern auch der floischen Allmacht eines jungen Werthers in epicurifder Rreuges. fonle am fabigften : wiewohl die Befunbheit Der Bernunft eber bas mearer Veuder als bie erfte Urfache ibres letten Willens zu fenn icheint. Wenn augenscheinliche Ungereimtheis ten und handgreifliche Widerfpruche einen See. lenschlaf beweifen, fo ift es gewiß ber arbfi. te Unfinn, bas menfoliche Gefdlecht feverlich au beflagen, daß es so viel taufend Jahr, aleich Unmundigen, bon ben Batern ber Religion nach ihrem Selbstounfel mit Beitschen gezüchtigt worden, und jum Erfag tantorum malorum uns Glud zu fagen , daß wir majorenn worden mit Scorpionen gezüchtigt ju werden,

<sup>(1)</sup> Niçon - - τυ'ς γας μύπητας διών βςώμα έλιγο αίνας. Dio Cassius Lib. LX,

nach bem Rath ber jungffen Erbichmamme, beren fleinfter Ringer, dicker ift als bes eitelften Dredigere Lenden. Giebt es ftarfere Sompto me des Unfinns, als dasjenige, was man eben ausgespieen hat, wieder zu freffen, und fic nach ber Schwemme in feinen eigenen Answurfen ju malgen? Bas beweist einen großern Mangel bes Bewußtsenns, als nicht einmal Odwarz und Beiß, Ja und Rein, Debr und Beniger unterscheiben ju tonnen? Wenn ber Apollo du bon - fens fich feines eigenen Sinns im Gangen bewußt mare, wie fonnte er gegen Beroden beclamiren und ihren Befcmad ausherobifiren ; Sochmuth und Eitelfeit (m) dem auf ber gangen Erbe gertheilten und gerfireuten Stamm Levi borwerfen, und fic felbft das Sobepriefterthum des Leviathans anmaßen, alle brennende Altare und falte Ruden der Ketischen und Sonnendiener , Rational - und Sausgogen verschlingen, und feinen Bannstrahl fogar über die feligmachende (n) Bbilofophie der Rrofchmaufeler, Taubenframer, Bort. wechster, Tellerlecker und Traiteurs à la Pique-

<sup>(</sup>m) \$ 188 p. 267.

<sup>(</sup>n) Οσοι δε σώζονται νον εκ φιλοσοφίας, διά το Συπρώτη σώζονται. Juliani Epist. ad Themistium Philosophum ex edit. Spanhemii, p. 264.

nie fcbleubern , bag bom gangen Menfchenge. fcblecht faum ein fleines Obrlappchen gerettet wird, und nichts als fieben (o) nambafte Sterne und Rronleuchter fur ben oligardifchen Defvotismum des AOTOC 29eos übrig bleiben ! - Giebe ein fleiner Runte bes phofifchen Reuers, melde Cebernhaine und Gichenwalber übernaturlicher Ibeen bat es gu Afche gebrannt! - ohne ein prometheifches Dlagium : weil ber gange Wurm bes bon - fens auf eine robe Rhap. fobie, (p) ein Mumienragout, ein threffifches Granelgericht, ein petit foupe binauslauft, gu bem ein appfalpptifcher Engel, im phofischen Raturlicht fiebend, alle Bogel die unter bem himmel fliegen , und beren hoher Befchmacf (q) in einer unumschranften Leichtglaubigfett beffebt alles zu berichlingen, mas bie Ausleger gefunber Bernunft fur ihr Intereffe balten ibnen weiß ju machen , einladet - -

Doch um diese Art des philosophischen Aussages, der auf der haut ausblüht und das ganze Fleisch bedeckt, für rein zu erklären, den im Bauch dieses großen Fisches lebenden herrolden orthodoxer Religion ans Licht zu bringen, und das ganze Rathsel des Wortspiels

<sup>(</sup>o) Leucippe, Démocrite, Epicure, Straton, Hobbes, Spinoza, Bayle §, 204. p. 298.

<sup>(</sup>p) § 200. p. 291. (q) §. 169. p. 137. 138.

mit naturlichen und übernaturlichen Jeen aufstuldfen, ist die einzige Anmerkung hinlanglich, daß sich der starke Geist des theologischen Runstsgriffes bedient, die entgegengeseten Raturen eines Minimi und Maximi mit Einem symbolischen Character zu bezeichnen. Aus dieser Einsheit sich widersprechender, und gleich allen aus bersten Enden correlativer Elemente und Ideeren, und aus dem Gegensah des Buch sia be ne und Sinns entsteht jene zowarsa und arazonung jene addagers und ausgestage, jene addagers und ausgestagen, wie jeder andächtige Leser durch eine Substitution des eine andächtige Leser durch eine Substitution des eine multiciten Versten mit leichter Mühe herausbringen kann.

Wenn also nach S. 185. der Charafter des Menschen immer den Charafter seiner Bernunft bestimmt, und jeder Mensch der Schöpfer und das Urbild seiner ihm ge fun den Bernunft ift, so heben sich alle Lafterungen und Declamationen und Antithesen natürlicher und übernaturlicher Ideeen von selbst auf. —

Folglich war der Prophet des Raturlichts eben nicht blind, da er die Gegenwart der erften Ursache lengnete; fondern sein Gesichtsfreis war ein Gezelt schwarzer Donnerwolfen. Er fonnte den Durch bruch der Sonne nicht feben; weil fie ihm im Rucken ftand: aber er predigte laut, frey und recht die Attributen ihres göttlichen Wiederscheins im Minimo jedes Dunstügelchens; weil die Bernunft, gleich der Götter, und Friedensbötin Fris, ein allgemeines Phanomen jedes gestunden Augapfels ift — Ich überlasse einem meiner jüngsten Freun de, der fein Speculant, sondern ein eben so treuer als schlauer Selbstbeobachter ist, die Sehgesetze unserer Seele zu entwickeln, woran vielleicht ben den ewigen Misverständnissen unserer Bravi orbi und blinden Farbensplitterer mehr gelegen seyn sollte, als an dem Newtonismo im Reifrock eines versteinerten Ovids.

Feurige Rohlen aber auf euer haupt! ihr irrende Ritter U. E. F. — Beirather der euch anvertrauten Geheimnisse ber Masestat und Menschheit! Rlatschende Eimbeln religiöser und moralischer Leere! ihr leidigen Aerste mit dem Wasserglase, statt des herrlichen Relche — mit dem Stein des Weisen statt des lebendigen Brods — mit der Schlange statt des Fisches — mit dem Scorpion, statt des mystischen Ens — Mit Stroh geht ihr schwanger, Stoppeln gebährt ihr, Feuer wird euch mit eurem Muthe verzehren. — Wenn sie es aber sehen werden, so werden sie zu Schanden werden im Eiser über die heiden; denn Tophetistvon gestern herzugerichtet(r) ——

<sup>(</sup>r) 3ef. XXX, 33, XXVI, XXX, 11.

Abien bem Leser und Apollo, auf ben ich gebentet, adien mit einem da Capo des liebens, und ehrwürdigen Papa: "Mein Sohn! "mein Sohn! es ist ein gutes Kopftissen um die "Bernunft; aber ich sinde doch, daß mein "Haupt auf dem Rissen der Religion und Geisese noch sanfrer ruhet — Rein Geräusch mehr "mit deinem Wertzenge — \*) denn ich bedarf "der schlassofen Nächte nicht — — Aber "herr Doctor, es ist eine so gute Sache um "den Cassee — mit diel, viel Zucker!

Königeb, Beitung. vom 18. Dez. 1775. Salle.

Neb er bie Erziehung zur Religion. Bon Joh. Aug. Rößelt 1775. S. 94. in 8.
"Man sieht seit einiger Zeit, sonderlich "seitdem Roußeau's Emil unter uns befannt "worden, unsere Ration über das Erziehungs "aeschäfte in einer solchen Beweanus, und es

Dîs ille adversis genitus, fatoque sinistro Quem pater ardentis massae fuligine lippus A carbone et forcipibus gladiosque parante Incude et luteo Vulcano ad Rhetora mist. Juvenal, Sat. X. 129, 132.

ewerden auf allen Seiten so viele Borichlage ... Erziehung ber Rinder gethan, fo viele "Projecte entworfen, fo viele gewohnliche Seb-"ler ober Gewohnheiten gerugt, fo viele Lehrund andere Bucher fur Unmundige geschrieben . "ibre Erzieber fo viele neue "Unftalten gemacht, fo viele neue Grundfate und Methodem angefundiget, bag es fich in "einer alle Menfchen nah angehenden Sache, "boch wohl ber Dube verlohnt auguseben, ob "man nur vieles geredet und geschrieben und "beranftaltet, ober ob man es auch aethan "babe? und mas von allen diefen Grundiaten und Vorschlägen wirklich brauchbar, mas "blofes Geraufd und mas mirflich mahr, nut-"lich, bewährt gefunden worden fen". - Der Berfaffer bat fich in diefer fleinen lefensmurdigen Abhandlung auf einen Bunft eingeschränft. ber aber die Sauptfache betrifft, und movon außerft wichtige Rolgen abbangen. Roußeau fceint ihm querft in allem Ernft behauptet auf haben, daß man, fo lange die Seele der Rinber noch nicht ibre Reife babe, bloß fur ibren Leib forgen, ibre Gliedmaßen, Sinne und Rrafte uben, an ihrer Geele aber nicht weiter arbeiten muffe, als daß man ihren Ber-Kand bor bem Brrthum und ihr Berg vor bem Lafter bemabre. Ihnen auch Religion bengubringen, ware mohl erft bie Frage, ob es im

achtzehnten Jahre nicht noch au frub fen. Gi nige andere geben nicht fo weit. Gie geben ju, bag man mit Rinbern etwas bon ber Religion reben moge. - Sie unterfiugen ibre Mennung burch Grunde, Die fcbeinbar genna find, und durch folde bat fich felbit ber Berfaffer ober Berausgeber bes Ratechifmus ber Sittenlebre fur bas Landbolf berech. tigt gehalten, ben Rinbern ibre Bflicht bloß burch Borbaltung ber guten Folgen , Die aus ber Tugent, und ber bofen, die aus ben laftern entfteben, einzufcharfen. Diefe Borfcbla ge aber find nicht nur ungulandlich jur Erziehung, fonbern auch fcablich; und es ift außerft nothwendig, ja bie beiligfte Pflicht al. ler drifflichen Eltern, ihre Rinder frubgeitig, fo bald fich nur irgend Begriffe entwickeln, und man nur einigermaßen bemerte, baß fie fcon einer Refferion fabig find, nicht nur mit Gott und der Emigfeit, als bem Inbal. te ber Religion befannt ju machen, fonbern fie auch fo ju uben, und bagu ju gewohnen, baß fie aus Liebe und Bertrauen auf Gott , unfern Bater und herrn im himmel, nicht aber aus blogen Grunden des Angenehmen, Dis. lichen und Wohlanftandigen bandeln lernen. Dieg beift Ergiebung jur Gottfeligfeit. Durch Unterricht fernen Rinber blog mit bem Ropf, ober nur gar mit bem Gedacht

nis. Erziehung aber soll sie eigentlich ges wöhnen, nach und nach so zu denken und zu handeln, wie sie es erkannt haben, nicht bloß mechanisch, sondern fremwillig und aus innerm Triebe. Alle Eltern, welche die Verheißungen der Gottseligkeit auch für dieses Leben auf ihre Nachkommen fortgepflanzt wünsschen, werden an dieser gründlichen und mehr körnicht als sießend geschriebenen Abhandlung Untheil nehmen, um vor der Quelle aller Jrethümer und Laster in den so unschuldigen, aber übelverstandenen und ausgearteten Meximes incontestables beredter Gophisten auf iherer Dut zu senn.

Berfuch einer Sybille über die Ghe.

Romm ich ale ein Geift ju bir, Co erfdrid nur nicht vor mir,

1775. S. XVI. 8.

Bas der heil. Clemens von Alexandrien im zten Buche seines Paedagogi ra pursua rie possus seriu nennt, behandelt dieser Bersuch zum Theil mit einer Art, die eben so nahe an den alamodischen profanobsednen Geschmack und an die verjährte mystische Gnosin zu gränzen, als beiden zu widersprechen scheint. Die vermummte Berkasserin, welche, wie wir von gu-

29

ter Sand wiffen, nicht Sartwig, fonbern 26 bele aunde beigen foll, nennt ibr opufculum ein "Schaugericht gefischter Errlichter, bas fich nicht wie ein Galimafree genießen und berdauen Jagt." Wir erinnern une hiefiges Drie bor vielen Sahren unter bem letteren Titel eine epithalamifche Brochure gelefen ju baben, obne befbalb ben gegenwartiger auf die Begiebung eines wirflichen Sochzeitgedichts zu ichließen. Es ift eben fo unwahr, daß biefer Bogen biefelbit ausgefauen, als baß er einen nambaften Reind bes iconen Gefchlechts ober einen beimlichen Freund menfclicher Maculatur jum Berfaffer baben, ober das balbe Dabreben Die Allegorie irgend einer lebenben Untor. fchaft in fich halten foll. Die Gibolle weibt gum Ochluß ihr Debufenbild bem Bufen einer Minerva-Afpafie, welche fdwerlich unter unfern Tochtern bes Landes ju fuchen, fenn mirb. Mn einer Kortfegung Diefes Berfuche über bie Mofterien überhaupt, fie mogen phofiotoaifd, ober religios ober fatififc fenn, werben nur eingeweihte gefer Theil nehmen fonnen, weil dem großen profanen Saufen alles lacherlich und abgeschmacht, ja gar anftoßig und argerlich flingen und flappen muß. wie von Rechtewegen.

Beylage zur Königsberger Zeitung. 1776. St. 6 - 10.

## Ueber ben Styl.

Nachstehender Auszug eines Discours prononcé dans l'Académie Francoise par Mr. de BUFFON, le Samedi 25. Aout 1753, welcher bem funften Theil feiner Histoire Naturelle générale et particulière a Paris 1769, anace banat ift, rubrt, fo wie er ift, von einem Tunge linae ber, der vielleicht noch mehr Sahre jum innigen Berftande ber Urfunde nothig haben wird, als ihn die lleberfegung berfelben Tage ober auch Stunden gefostet baben maa. Die Ideen in dieser fleinen Abhandlung baben alle bas Geprage eines eben fo großen Ochrift. fellers als Beobachters, werden baber ben meiften Lefern, obichon weit gefehlt. dar ju metaphyfifch borfommen, weil fie namlich bas Deiligthum der mahren Schreib. art und ben Stol im boberen Berffanbe betreffen, nach bem wohlbefannten Spruch: Scribendi recte SAPERE elt et principium et fons.

20

Es haben sich zu allen Zeiten Menschen gefunden, wels spe durch die Macht der Sprache andere zu regieren gen wußt: aber nur in ausgeklarten Jahrhunderten giebt es kute Redner und gute Schriftsteller. Die achte Beredsams keit sest ein geübtes Gente und einen geschlissenen Verskand zum voraus Sie unterscheidet sich weit von der natürlichen Fertigkeit im Reden, die ein bloßes Talent und Eigenthum kurket Leidenschaften, geschmeidiger Wertzeuge und schneller Eindilbungskraft ist. Solche Leute haben lebhaste Empsindungen und Rührungen; daher theis lie bie Begeisterung ihrer Gemuthsbewegungen Andern mit, durch den bloß mechanischen Eindruck böchst sinnlischer Aruserungen. Der Leib redet zum Leide; alle Jüge and Zeichen leisten sich zu einer Wechselwirkung gemeinschaftliche Hufte. Denn worauf kommt es an, für den großen Gausen rührend und anzüglich zu seyn? Worauf

kommt es ben ben Meisten an, um gereist und übersührt zu werben? Auf eine heftige und pathetische Stimme, auf nachbrückliche und vielfättige Gebarten, auf fortstromme und rauschende Worte! Für die kleine Augahl berjenigen aber, die ein festeres Gebirn, einen verseinerten Geschmack und einen geprüften Sinn besigen, gehören Sachen, Gebanken, Gründe, nebst der Kunst selbige darzuftellen, zu schattren und anzuordnen. Dier ift es nicht genug die Ohren zu füllen und die Augen zu unterhalten; fondern man muß auf die Seele wirken, das herz rühsten und für den Berstand reden.

Der Styl ift alfo nichts als die Ordnung und Bemegung, welche man feinen Gedanken mitzutheiten weiß. Wenn man felbige fest ineinander tettet und gleichsam zufammen drangt, so wird ber Styl mannlich, nervig und kraftig. Last man sie langsam aufeinander folgen und geschieht die Berbindung vermitteift blofer Borte, sie magen noch so gierlich senn; so wird der Styl weite

fdmeifig , ichteppenb und fchaat.

Dieser Ordnung, in welche man seine Gedanken gu
ftellen sucht, muß eine noch allgemeinere Unordnung (\*)
ber Grundideen und Hauptbegriffe vorhergeben, und durch,
ihre Stellung in dieser ursprünglichen Antage wird der Gegenstand, nach seinem wahren Umsange, mit allen
seinen Grenzen bestimmt. Durch eine unermübete Aufmerksamerit auf diese ersten Züge muffen die richtigen Imis
schenraume zue Absonderung der vornehmsten Ideen, und
die zur Ausfüllung nöthigen Mittel = und hülfsbegriffe gefunden werden; durch die Kraft des Genies lassen sich
sammtliche allgemeine und besondere Begriffe unter ihren

<sup>(\*)</sup> Man benke hier an kein Spinngewebe son Dispositionen, welches alles auf einen groben Mechanismum und leidigen Materialismum des Schul, und Modewißes hinaustäuft; sondern hier ift eigentlich die Nede bon demjenigen, was nach der Analogie der gangen Natur und ihrer Organisation zum Leben, das punctum saliens und die prima stamia des Embryons in der Seele eines Autors vorsteut.

remten Belichtspuntt bringen; burch ben Scharffinn ber Urtheilstraft, mußige Gebanten von fruchtbaren 3been unterfcheiben; und burch eine witternbe Ubnbungefabs fafeit (Sagacitat) welche fich burch eine große Uebung im Schreiben ermirbt, bas Probutt von allen biefen Wes icaften bes Beiftes zum voraus mabrnebmen. Benn ber Begenftand nur etwas ungeheuer ober verwidelt ift, lagt fich felbiger febr felten mit einem Blick überfeben, noch mit einem einzigen und bem erften Unftrengen bes Benies gang burchbringen. Gben fo felten ift es, alle Berbaltniffe nach wieberholten Ueberlegungen faffen zu konnen. Man kann fich alfo nicht zu lange ben biefer Arbeit aufbalten , weil felbige bas einzige Mittel ift , feine Bebanten zu befestigen, auszubreiten und zu erheben. Je mehr man ihnen Gaft und Rraft giebt , befto leichter wirb

se nachher , fie burch ben Ausbruck gu realifiren. Diefer Plan ift noch gar nicht ber Stol felbft , fonbern nur feine Grundlage, bie ibm gur Ctute und Richtung bient, feinen Lauf eintenet, und bie Gefese besfels ben beftimmt. Sonft vertiert fich ber befte Schriftfteller. feine Reber geht ohne Begweifer und zeichnet aufs Gerathes wohl unregelmäßige Buge und wiberfinnige Geftalten. Dan mag fo fdimmernde Farben mifchen, als man wols le, und noch fo viel Reige ben Theilen geben : fo wird bas Gange misfallen und feinen Gindruck machen. Das Bert ift im Bufchnitt verborben , man wird ben Big bes Ber: faffers bewundern, aber feinen Mangel bes Genies muth= anagen. Daber find biejenigen, welche fcbreiben wie fie reben, ichlechte Schriftfteller, (\*) wenn fie auch noch fo gut reben. Daber kommt es, baß biejenigen, welche fich bem erften Reuer ihrer Ginbilbungefraft überlaffen, in einen Bon fallen, ben fie nicht im Stanbe find auszuhalten; baß Diejenigen, welche aus Beforgniß einzelne fluchtige Ginfal= le ju verlieren , gu verschiebenen Beiten abgebrochene Stel-

<sup>(\*)</sup> Credat Judaeus Apella. Solch ein unbarmbergig Gericht wolle eber bie Untorwelt un. feres redfeligen Jahrhunderts nicht ergeben! Nuper ventofa ifthaec et enormis loquacitas - corrupta Eloquentiae regula fletit et obmutuit , nach bem Detron -

len ichreiben , felbige ohne gezwungene Uebergange in telenen Busammenhang bringen konnen; kurg, baß es so viel. aus Bruchftuden zusammengefügte Berte giebt , und fa bochft wenige, bie aus einem Stud gegoffen find.

Gleichwohl hat jeder Gegenstand jeine Einheit, und kann, er nag noch so ungeheuer senn, in einer einzigen Abbandtung oder Rede eingeschlossen werden. Die Untersbrechungen, die Ruhstellen, die Abschnitte sollten keine Statt sinden, als wenn man von so großen, verwickelten und unahnlichen Sachen zu reden hat, daß der Gang des Genies durch die Mannigsaltigkeit der hindernisse unterdrochen, und durch die Nothwendigkeit der Umstände dazu geswungen wird. Weit gesehlt, daß ein Wert durch eine Menge Gintheilungen geündlicher werden sollte, wird vielsmehr der Jusammenhang des Ganzen aufgelost. Dem Ausgenschein nach ist das Buch klar; (\*) aber Dunkelheit schwebt über den Intwurf des Bertassers. Es kann auf den Seist des Kefers (\*\*) nicht wirken; weil alle diese Wirkung von der Folge des Fadens, von der harmonlichen Verbindung der Ideen, von einer fortschrechen Entwickelung, einer

<sup>(\*)</sup> Auch in Gefellschaften von gutem Ton verklart fich das Berdienst der Seichtigfeit und Dummdreistigfeit durch das unduslöschlichste und heiterste Geschwäs, unterdessen der klügere und bescheidene Renner, Mercurii statua taciturnior, sich am Gehenl und Gepfeise des Kindermarkts mit demüthiger Freude und wehmuthiger. Scham satt ließt.

<sup>(\*\*)</sup> Warum nicht wirken? Ohnfehlbar auf ben Seist gleichartiger Lefer, welche die Finsternis mehr lieben, als bas Licht, ohne Begriff noch Sefühl von der arte severa deren Gunstling sermonem habet non publici saporus, et, quod rarissmum est, amat BONAM MENTEM.

aushaltenben Grabation, einer einformigen Bewegung abbangt, welche burch jebe Unterbrechung gerftort ober ge-

fdwacht werben.

Barum find bie Berte ber Natur fo vollfommen ? Weil jebes Wert ein Ganges ift, und fie nach einem ewie gen Plan arbeitet, ohne jemals bavon abzuweichen In verborgener Stille bereitet fie bie Reime ihrer Befchopfe. entwirft burch eine einzige Sandlung bie urfprungliche Form jebes lebenben Befens, entwickelt und vollenbet fie burch eine ftete Bewegung und in einer beftimmten Beit. Das Bert fest in Erftaunen und biefe Rubrung entfpringt von bem gottlichen Geprage, bas es an fich tragt. Die menfchliche Geele tann nichts ichaffen noch bervorbringen. ohne burch Erfahrung und Rachbenten befdmangert gu fenn. Renntniffe find ber Gaame ihrer Fruchte. ber Beift bie Ratur in ihrem Gange, in ihrer Urbeit nach, erhebt er fich burch Betrachtung gu ben erhabenften Bahrs beiten, pereinigt und fnupfet felbige ineinander, um ein iberlegtes Guftem baraus zu bilben ; fo wird er fabig. auf unerschutterten Grundlagen unfterbliche Dentmale (\*) aufzurichten.

Aus Manget eines solchen Plans, und daß man nicht hintangtich über seinen Gegenstand nachgedacht hat, sindet sich ein wisser Kopf in der Verlegenheit, selbst nicht zu wissen, wo er den Ansang zu schreiben hernehmen soll. Er bemerkt ein Gewühl von Ideen; weil er selbige aber weber verglichen noch geordnet hat, so bleibt er in seiner Wahl unschlüssig, und gleichsam im Gedränge steden. Sodab er sich aber einen Entwurf gemacht, und die wesentlichen Begriffe seines Gegenstandes gesammelt und in Geschie gedracht hat, wird er nicht lange auf die Schäferstunde gebracht hat, wird er nicht lange auf die Schäferstunde gestellen gestellt und er Reife für die Seburt seines Geistes sühlen, er wird unermübet über selbige brüten und das Schreiben wird ihm eine Mollust seyn. Die Gebanken werden sich mit Leichtigkeit entwickeln, der Schyl wied gleichsam han-

<sup>(\*)</sup> Man fieht, daß hier gar nicht die Rebe ift von den Lieferungen zur Leipziger Meffe, noch von einem respectivem Publico, für das die Lectur eine eben so nügliche Bedurfniß ift als Kartenspielen.

be und Juse bekommen, Warme aus bem Genuffe erte fpringen, sich überall ausbreiten und jeden Ausbruck beseten. Das Wachsthum bes Lebens wird den Ton erhöhen, und die Gegenstände werden sich seibst maten. Das Licht mit dem Gefunt der Warme vereinigt, wird zunehmen fortschreiten, übergehen von dem, was man sagt, zu dem was man noch zu sagen hat, und der Styl rührend und helle werden.

Richts ift ber Barme so nachtheilig als ber Ruet, allenthalben hervorstechenbe Einfalle anzubringen; nichts bem Licht, bas eine Masse ausmachen und sich gleichformig in einer ganzen Schrift verbreiten muß, so entgegen, als jene Funken, \*) welche man mit Gewalt burch bei

<sup>\*)</sup> Man streichelt auch, wie aus dem Kell ber fcwarzen Raben im Finftern , eine an genehme Erleuchtung aus der Oberfic che der dunfeisten und Ichwersten Materi en, weil felbige mehrentbeils auf baarfleine Bufalliakeiten ankommen, und fich in ein zwendeutiges reffe berlieren, wie der Beift bes Deh vetius in feinem neuen Teftament ut Erziehung bes Menfchen und bet Bolfer mit vieler Salbung gepredigt, . und eben fo finnlicher Empfindbarfeit bewiesen. Je wortreicher und widerfinniger bergleichen Aufgaben behandelt werben, befto mehr Phosphorus und Magnificum, quod pueris et patruis placet. (nach bem Petron ) fann aus ben Extremitaten und Excrementen der Begriffe, dem Magen und Billen der Dinge juwider, herausgeftrie. gelt werden, vermittelft einer populär philo. fopbirenden Oprace, beren Runitzeichen weit abstracter, biegfamer und schlüpfriger find, als der Laconismus und flylus atrox poetifder Bilderschrift.

egenfas ber Wörter herauslockt, und bie nur auf einis Augenblicke blenben, um uns hernach der Finsternis überlassen. Solche Gebanken schimmern bloß durch ben siberspruch einer einzigen Ecke an einem Gegenftande, sten übrige Seiten alle im Schatten verschwinden. Geseiniglich ist die im Licht hervorstehende Seite ein bloßen unkt oder Gesichtswinkel, unter dem es dem Wise besto ichter fällt ein Blendwerk zu spielen, je mehr man die oben Rächen und Berhattnisse verkürzt oder entsernt, ich weichen der gesunde Verstand die Dinge zu betrachen pflegt.

Nichts ist der achten Berchsamkeit so nachtheilig, als r Gebrauch jener feingesponnenen Gedanken und eine tubseitäkeit leichter, lofer, lockerer Begriffe, die gleich n Blattern des geschlagenen Metauls, nach dem Maß es dunnen Unbestandes, vortrefslicher glanzen. Je mehr ne Schrift von diesem gleißenden Schaumwig in sich hatt, sto mehr entgeht dem Styl an Licht, Warme und Nachuck, es müßte denn ein solcher Wis aus der Wurzel S Gegenstandes selbst herausgezogen senn, und der Berte schrecken. In diesem Kall ist die Kunft Kleinigkeiten schaepen schwerze, dagen schwerze, das für die lange Weite

<sup>\*)</sup> Eine lectio seuera ber ganzen Buffonschen Raturgeschichte wird ben besten Ausschluß mancher Ideen in obiger Theorie des Styls und eben so fruchtbare Bepspiele von ihrer Ausübung ertheilen können. Ben der unendlichen Mannigsaltigkeit der Schriftssteller und ihrer Schreibarten, und ben der Rutzsschtigkeit der Magistrorum eloquentiae und ihrer Schulgesete, muß ich dassenige anführen, was des herr Graf ben Gelegenheit einer sehr heiligen Thiergattung wahrsagt: Les especes ambigues, les productions irrégulieres, les êtres anomaux cesseront dès lors de nous étonner, ils se trouvent aussi nécessairement dans

Richts beleibigt ben gefunden Gefchmad mehr als bie peinliche Befliffenheit, gemeine und alltägliche Dinge auf eine weithergeholte ober prachtige Art auszudrücken. Statt biefe größte Rieberträchtigkeit, \*) eines Schriftftellers zu

l'ordre infini des choses, ils remplissent les intervalles de la chaîne, ils en forment les noeuds, les points intermédiaires, ils en marquent aussi les extrémités : ces êtres font pour l'esprit humain des exemplaires précieux, uniques, où la Nature se montre plus à decouvert: où nous pouvons reconnoître des caracteres finguliers et des traits fugitifs, qui nous indiquent, que ses fins sont bien plus générales que nos vues - Histoire Naturelle du Cochon Tom. VI p. 277, 278. \*) Done bier die Ganftentragerbegriffe gu rugen , welche ein Dagr junger Runftrichter uber bie borfasliche Dunfelbeit und gemuthliche Unverftandlichfeit gemagt haben, bin ich auch ber Dennung,

daß Gedanken durch die Deurlichkeit einen großen Theil ihrer Neuheit, Kühnheit und Wahrheit verlieren können, daß der Styl ein bloßes redieulum hoch wohl und edelgeborner und keiner pobelhaften Einfälle seyn musse, daß das lederne Schilderhaus, den zur Noth ein drollichtes Sinnbild auffallender Deutlichkeit abgebe, daß aber der Mangel der Gründlichkeit oder eines Fußbodens in der Sanste, die Parabel des einfältigen betrogenen Lesers und die Schalkheit der Schriftseller und Kunstrichter, die ihn im ledernen Schilderhäuschen deutlicher und verständlicher Redenkarten

munbern, betlagt man bie Berfcwenbung fo vieler Beit ib Arbeit, uns in neuen Berbinbungen von Sylben nichts

durch dick und dunne tragen, in ihr volls fanbiges Licht fete. Eine beutliche Schrift ohne Grundlichkeit mare also ein Sanfte ohne Boden, und gehort in der That an den niedertrachtigfien Eulenspiegelftreichen. bie auf Roften bes größten Saufens, und in feinem eigenen Geschmad gespielt merden konnen. Grundlichkeit obne Rlarbeit wird aber ein eben fo unvergebliches als gludliches Berbrechen in ben Augen folder Runftrichter fenn muffen, welche licut ficti adulatores, quum coenas diuitum captant, nihil prius meditantur, quam id. quod putant gratissimum auditoribus fore - folder Rirdenlebrer welche tanquam piscatores eam imponunt hamis escam. quam sciunt appetituros esse pisciculos folder Beltweifen, die jedes Urtheil ihrer aftbetischen Rafe auf bas Dictum de omni und Dictum de nullo, wie D. Deaff von ber Rofe reduciren - - Beil aber Die ephefinischen Merzte bas Rathfel, aus bem Regen Durre ju machen, unmöglich ver-Reben, geschweige auflosen fonnten: fo ftellte Beraflit einen ungludlichen Berfuch mit seinem corpore delicti an, der so masa ferfüchtigund burchfichtig und volumines gewesen senn soll, als die allgemeine Liberen, welche über des dinefischen Raisers Bart mit eben fo viel Deutlichfeit raisonnirt und rhapsodirt, wie der blinde Somer in den Augenbraunen bes Jupiters feinen gottlie den Affect Schilbert. - Bum Oped meimehr zu fagen, was nicht alle Welt fcon weiß. Diefer gehler ift ben gelehrten aber unfruchtbaren Ropfen natürlich; fie haben einen Ueberfluß an Wortern ohne bie geringflen Begriffe; folglich arbeiten fie in Worten und bitsben fich ein, Ideen zusammen zu fegen, unterbeffen fie nichts als Redenbarten an einander gefügt haben, ja bil-

ner Unmerfungen gebort noch bas Gali nachftebender Unmerfung, Die ich aus oben angeführtem Sauptfiud du Cochon p. 286. entlebne , und bem Gefchmach bes geneig. ten Lefers empfehle, um allen etwanigen Uebelfeiten porzubeugen : J'aurai occasion de développer davantage les idées j'accumule ici , dans la seule vue de faire fentir, qu'une simple probabilité, un soupcon , pourvu qu'il foit fondé fur des rapports phyfiques, répand plus de lumiere et produit plus de fruit, que toutes les caufes finales réunies. Sand Baum. fefte Schriftfteller machen ans ibren Enb. abachten fein Gebeimnig mebr, und perdietten in diefem Stud immer auf ibr gedructtes Ehrenwort geglaubt ju merben. Minimum in his exercitationibus Doctores peccant, qui necesse habent gele. fen, recenfirt und in dren poer vier lebenden Sprachen verdeutscht und berunbeuticht ju merden , jum gobn ibrer gehabten Dube und Arbeit - und die ben gegenwartiger Latitudine und Polhobe Des Dorigonts weniger Urfache baben fich por ber Ewigfeit ber Bollenftrafen ju furchten, als bor ber Infamie, gleich alten Bublfcmeftern figen gu bleiben , vt Cicero ait pro Coelio, SOLI IN SCHOLIS RE-LINOVENTUR.

n fich wohl auf die Reinigkeit ihrer Sprache ein, welche in ber That von ihnen durch abweichende Bedeutungen rfaticht wird. Solche Scribenten haben gar keinen Stot, nbern hochstens einen leeren Schatten besselben Der ahre Styl pragt Gebanken aus, sie sind nichts als Wortsamer.

Um gut zu schreiben, muß man seines Gegenstandes unz machtig senn, ihn reislich durch und durch gedacht iben, die Ordnung seiner Gedanken klar übersehen konen, sie zu paaren treiben und eine Kette \*) daraus zu hmieden wissen, beren jegliches Elied eine Jede darkellt. iobald man einmal Hand an die Feber gelegt, muß man tbige seinem ersten Entwurf gemäß führen, ihr nicht die ringste Abweichung oder ungleiche Anstrengung erlauben, och ihr eine andere Richtung geben als solche, die durch m Raum der ihr vorgeschriebenen Bahn bestimmt wirde ierin besteht die Strenge \*\*) des Styls, wobon die

Artis Seuerae si quis amat effectus Frugalitatis lege palleat exacta. Petron: Eine beilige Sparfamfeit ber Borte giebt mehrentheils eine gunftige Bermuthung für eine Baarichaft ber Gebanten und fur einen verborgenen Schat bes Bergens ab; weil Reichthum und Berfcwendung, Tief. finn und Schwaßhaftigfeit fchwerlich mit einander besteben fonnen. Ueberhaupt find alle Dhanomene bes Stole mehr fubjecti. be als objective Berbaltniffe , welche fich ohne die Deconomie bes Plans eben fo wenig als Farbe obne Licht ichagen laffen ; benn bas funftlichfte und nuchternfte Gefubl eines Blindgebornen bleibt ben einer differentia Specifica ber Oberflache fte.

Die Beredfamfeit bes gallischen Bere cules wird burch eine Rette vorgesiellt; bie ihm aus dem Munde bis in das Dhr bes verfammelten Bolfs geht.

Ginheit und ber Lauf bes Rluffes abhangt, und biefe ein gige Augend ift hinlanglich bie Schreibart gengu und eine fach , gleich und blar , lebbaft und eben ju machen. Berbinbet man biefe erfte Richtschnur bes Benics mit Reinbeit bes Gefchmads, mit einer gewiffenhaften Babt ber Musbrude, mit einer Sorgfalt, bie Dinge auf bie allgemeine fte Mrt gu bezeichnen ; fo ift ber Stol ebel. Beig man noch biemit Mistrauen gegen bie erften Aufwallungen, Beracht tung bes blogen Schimmers, einen unüberwindlichen Abfcheu ber 3menbeutigeeit und Tanbelen ju pereinigen : fo wird ber Styl mannlich, and felbft majeftatifch Wenn man enblich fchreibt, wie man benet, wenn man innige Ueberzeugung besjenigen hat, wovon man Unbere überres ben will; fo wird biefe lebereinftimmung mit fich felbft, welche ben außern Boblftanb und bie innere Babrheit bes Stols ausmacht, alle mogliche Wirfungen bervorbringen, wiemohl jene Gelbftuberzeugung nicht eine gar ju mertide Schwarmeren außern muß, fonbern überall mehr Offenbere gigfeit ale Buverficht, mehr Ueberlegung ale Glut.

Die Regeln, fagt man mit Recht, konnen bas Genie nicht ersegen, und find in Ermanglung beffelben fruchtlos. Sut zu scheiben erforbert zugleich gut zu benten, gut zu ems pfinden, und sich gut auszudrücken, das heißt, man muß Geift, Geele und Geschmack besitzen. Der Styl begreift eine Bereinigung und Uebung aller intellectualischen Krois-

hen, und biese Heterogeneität eines einzigen Urbegriffes berfälscht das ganze Spisem seiner optischen Urtheile, ohne daß er den Grund seines Jrrthums zu erkennen, geschweige zu verbessern im Stande ist. Das Licht der Wahrheit liegt also im anschauenden Auge, und die Offenbarung der Gegenstände geschieht durch einen anmittetbaren Actum gesunder Eunpfänglichteit, die nach ähnlichen Gesehen den Plander Mittheilung außer sich vollzieht. Mundliche und schriftliche Mittheilung sind daher noch verschiedener als Fresco — von Miniatur - Maleren.

te in sich. Ibeen geben allein ben Grundstoff bes Style s harmonie der Sprache ift eine Rebensache und beruft bloß auf der Empsiudlichkeit der Berkzeuge. Ein wenig Gehor ist hinlanglich, den Risslaut der Borter zu verzumeiden. Uedung und Berfeinerung besselben durch das Lesen der Nichter und Redner, slößt uns einen mechanischen hang ein, das poetische Tonmaaß und den oratsarischen Wohlklang nachzuahmen. Nachahmung aber ist teine Schöpferin, und diese harmonie der Sprache macht weder das Bessel noch Gehalt des Style aus, sindet sich

baher oft in ben gedankenteerften Schriften.

Das Gehalt des Sinis besteht eigentich in seiner Bers haltnis zur Beschaffenheit des Gegenstandes. Richts muß übertrieben senn, sondern natürlich aus dem Grunde der Sachen seiht sließen, und auf den Mittelpunkt des Gans zen abzielen, der alle unsere Gedanken an sich gezogen hat. Ift man dis zu den allgemeinsten Ideen gestiegen, und ist der Gegenstand an sich groß: so wird sich der Ton von selbst zu einer angemessenen Sohe erzeben. Erhält wan sich in diesem Schwunge, und ist das Genie ergiedig genug, jeder Sache ein starkes Licht mitzutheiten; kann man Schönheit des Golorits mit dem Rachbruck der Zeichnung vermahlen, jede Idee durch ein lebhaftes und vollendetes Bitd darstellen, und aus jeder Neipe solcher Ideen ein harmonisches und avtomatisches Gemalde ausbilden: so wird der Ton hoch und erhaben son.

hier macht Fleiß mehr als Korschrift, und Benfpiele sind unterrichtender als Regeln. Boblgeschriebene Werke tommen allein auf die Nachweit. Mannigsaltigkeit der Einsichten, Settenheit der Thatsachen, selbst Neuheit dis Entdeckungen leisten keine sichere Burgschaft fur die Unsterdlicheit. Benn die Werte, welche bergleichen in sich halten, kleine Gegenstände betreffen, wenn sie ohne Geschmack, Großmuth, Genie geschrieben sind, gehen sie unster; well Einsichten, Thatsachen und Entdedungen leicht abgesondert, verpflanzt und durch geschicktere hande in eine vortheilhaftere Gestalt gebracht werben können. Alle diese Dinge sind außer dem Menschen: der Styl ist der Mensch selbst gang und gar. (\*)Der Styl laßt

<sup>(\*)</sup> Das leben bes Style hangt folglich bon ber Individualität unserer Begriffe und lei-

sich nicht entwehden, entführen, enteignen. Ift er ebet, hoch und erhaben, so wird der Autor zu allen Zeiten gleich bewundert werden: denn Bahrheit allein ist daus erhaft und unsterdich, und ein schöner Stol wird es in ber Ahat nur durch die unendliche Fülle von Wahrheiten, die er darbietet. Alle intellectualische Schönheiten, die er darbietet. Alle intellectualische Schönheiten, die er in sich schließt, alle Berhältnisse, aus denen er zusammen gesett ist, sind eben so nuhliche und vielleicht noch köstlichere Bahrheiten für den menschilchen Bertand, als diesenigen, welche den Grund des Gegenstandes selbst aus machen.

Das hohe und Erhabene findet nur ben großen Naterien statt. Poesie, historie und Philosophie haben alle einerley und zwar bie wichtigken und würdigsten Segnistände, den Menschen und die Natur. Die Philosophie wildit ind beschreibt die Ratur: die Poesie malt und verschönert seibige; sie schildert auch Menschen, aber großer und stattlicher, sie erschafft helben und Steter, Die Seschichte zeichnet den Menschen, wie er ist. Der Ton des Geschichtschere wird nur alsdenn erhaben, wenn er die größten Manner contersent, ihre größten Khaten; die größten Unternehmungen und Revolutionen erzählt: für alles übrige ist ein munnlicher und majestätischer Styl

benschaften ab, und bon berselben geschickter Anwendung zur Erkenntnis und Offenbarung der Gegenstände durch gleichartige Mittel. Die einheimische Selbsterkenntnis scheint die Einheit zu senn, welche das Maaß und Sehalt aller außerlichen Erkenntnis bestimmt; so wie die Selbstliebe der Grundtrieb aller unserer Wirksamkeit ist. — "Sechzig sind der Königinnen, und acht, "zig der Kebsweiber, und der Jungfrauen "ist feine Jahl; aber Eine sen meine Mussel — die hervorbricht wie die Morgen, "röthe, sichn wie der Mond, auserwählt "wie die Sonne, schrecklich wie die heere, "spihen.

tureichenb. Der Son bes Philosophen fann allenthalben ithaben merben, (\*) fobalb bie Rebe ift von ben Gefeben or Ratur , pon bem Wefen überhaupt , pom Raum , pom ber Materie, von ber Bewegung und Beit, von ber Gees

<sup>\*)</sup> Belvetius ( in feinem hinterlaffenen Werf vom Menfchen, ic Brestau 1774 Band II. 6. 224) fpricht das Erhabene allen philosophischen und speculativen Ideen ab, "weil die allge-"meinsten und fruchtbarften in der Gattung "bloß von ber fleinen Ungahl berjenigen ein-"gefeben werden, die alle Forderungen aus "benselben in der Geschwindigfeit mahrneb. "men fonnen. Dergleichen Gebanten fonnen "Bweifelsohne ben ihnen eine große Menge Empfindungen erwecken, und eine lange "Rette von Begriffen erschuttern, die eben fo "geschwind gefaßt, als fie vorgetragen wor-"den, lebhafte Eindrucke ben ihnen erregen, "aber boch nicht Eindrucke von berienigen Art. "denen wir die Benennung er baben bepin-"legen pflegen." Mer in D. Deaffe Dicto de omni et nullo meder das erhabne fomifche ob pituitam molestam zu erreichen, noch über Die Ontologie bithprambisch zu benfen fabia ift, mag bes Grafen von Buffon gunftiges Borurtheil fur den philosophischen Stol auf Rechnung feiner Doppie fcbreiben, beren Un efdote bie Radweltnebft fo viel andern dem feligen Belvetine zu verdanfen bat. (S. Band I. S. 149.) Dhugeachtet in feinen fammtlichen Speculationen eine eben fo bisiae Erbitterung und ichmarte Unwissenheit berricht als er dem Dredigerftpl queignet, fo berubt doch ihre locale und ebentuelle Du to barfeit auf bas unschatbare Product des blinden Ungefahre und bundertaugigen 30 .

le, vom menfolichen Berftanbe, von Empfindungen und Leibenschaften. Der Ton bes Redners und Dichters aber muß immer erhaben fenn; weil es bloß auf fie ankommt, ber Große ihres Gegenstandes fo viel Farbe, fo viel Beswegung, fo viel Taufchung, als ihnen beliebt, zu ertheilen.

In tereffe. "Golden Werfen giebt mobil ein furchtfamer und gutherziger Greis feis "nen Benfall : aber ihre Begriffe find viel ju "fdwantend, biel ju enthuffaftifd und viel ju lacherlich, als bag fie bie Soch. achtung aufgeflarter Bubbrer" (woran es bem Simmel fen Dant! unter ben Rationen Deutschlands nicht fehlt) "erlangen fonnen." (Band II. S. 132. 133.) Wenn fein Fraftie ger noch ebler Werf am Menichen ift , bem Reben; der Stol aber nicht folech. te gemeine Reben porbilbet, fonbern Die allerbeffen, fo man mit großem Ernft in ben aller. trefflichften Gachen mit ben Gottern ber Grbe redet und badurch fein Berg und grundlichen Schat feiner Geele bem gangen Dublico permacht: fo burfte frenlich jur Rritif bie bochfte Phyfiognomit ber menfclichen Datur und ihrer vielen Runfte geboren. Se mehr aber ju gutem Gluce Die eble Frenbeit ber Breffe , Die Deutlichfeit ber Schreibart in unferm erleuchteten und fofte. matifchen Jahrhundert begunftigt und erleich. tert; mit befto mehr Ebideng und Energie wird bas Gebeimnis ufurpirender Unomie und Apoftafie fich felbft offenbaren und auflofen . wie geschrieben feht : ihre Lebre ift eitel Sunde und Soffart, und predigen eitel Rluchen und Widerfprechen.

Sheorie uber bas Leitzeng und Berdienft ber

Aus ihrer Pflicht, immer zu malen und alles zu vergrose fern, folgt die unumgängliche Beflissenheit, das ganze Beremogen ihres Genick aufzubieten, und ben ganzen Umfang bestelben anschauend zu machen.

Schriftseller und Runftrichter zu erganzen.
— Nachdem ich meine Anmerkungen in noche maliger Rucksicht bes jugendlichen Ueberfesters und der noch findischeren Lefer und Runftrichter, von neuem übersehen habe, so weiß ich alles, was ich geschrieben, nicht besser als Salomo das siebende Capitel seines Predigers, vor der Hand zu schliesten:

Wer ift fo weife, und wer fann bas

Konigsb. Zeitung vom 4. Marg 1776. Weimar und Leipzig.

Leben und Thaten bes weifen Junfere Don Quirote von Mancha. Reue Ausgabe aus ber Urschrift bes Cervant es, nebit ber Fortsegung bes Avellane da. In sechs Banden, von Friedr. Juft. Bertuch 1775.

Berfieben Sie gut das Spanische? frug Mylord Oxford den Dichter Rowe, ber biese Frage für eine Unwartschaft zu einer guten Bedienung in auswärtigen Geschäften auslegte, und sich in wenigen Bochen der Sprache mächtig zu machen suchte. Als er nach erreichter Absicht vor seinem Mäcen wieder erschien, exclamirte bieser über des armen Dichters großes Glud, die Geschichte des Don Quipote in ihrer Urschrift lesen zu

fonnen! Dem feligen Rome foll ben birfem Disverftandniffe feiner feblgeichlagenen Erman tung nicht aut ju Muthe gewejen fenn , und Die Unefdote hat fich ju befto großerem Rubm bes Cerpantes erhalten. - Der Recenfent batte nach fo manchen ibm eingefchtagenen Beit perfurgungen feiner Ballfahrt 772 bie Lufternheit, fich auch ben Benug jener ibeall fchen Bladfeligfeit ju berfchaffen, obne feitem weber an Cervantes noch an bas Granifche mi ter gedacht ju haben, wenn ihn nicht gegenwir tige neue Ausgabe und bie Bedurfniffe feiner Befundheit ben laufender Sabresgeit an eine Bieberholung feiner bamaligen Carnevals Lection erinnert batten. Er befaß baju tinen ju Saga 1744 in vier Duodegbanben berausgefommenen Ubbrud ber Carteriden Ausgabe, und einer feiner fchasbarfen Freunde mar fo gefällig, ibm bes Charles Sarbis Esq. engl Ueberfegung in gwen großen Quartbanden gu leiben. Diefer prachtigen Ausgabe (London 1756.) ift Diell's Ueberfe. gung bon Don Gregorio Manans und Gifcar fritifder Abbanblung uber bas leben und bie Schriften bes Cervantes vorangefchidt. Das Benige, was Danans bom Leben Des Cerbantes ju fagen gewußt , bat ber neue beutfche Ueberfeger treulich geliefert, und mit einem febr wichtigen Bufat bereichert, woburch

nunmehr bas Baterland biefes aroben Schrift. ftellers und das bisher eben fo falfc errathene Jahr und Lag feiner Geburt , ausgemacht au fenn icheinen. Er mar ein Gobn des Ro. drigo de Cervantes und feiner Frau Don. na Leonora, ju Alcala de Benares bent gten Oct. 1547 geboren, und Sonntage brauf ben gten bom Baccalaureo Gerrano Drediger dafelbft ju U. E. R. getauft. Sein Da. the bieß Ruan Darbo. Diefe Radricht feblt felbit in ben gelehrten Unmerfungen bes um bie fpanische Litteratur boch verdienten Diet, melder aber bagegen aus einer Abhandlung bes Don Blas Maffarre bor bes Cervantes guff. fvielen, bem Rirdenbuche bes Rirdfpiels Can Se'baftian in Madrid aufolge, benbringt, "daß er den 23sten April 1616 gestorben und nach feiner Berordnung ben ben Erinicarien - Rone nen begraben morben." (G. Belafquet G. 324. f.) - Berr B. bat in zwen Theilen nunmehro die erfte Balfte geliefert, und erinnert ant Ende feiner Borrebe, Die Geschichte ber Dar. cella und bes Chryfoftomus, bes Carbe nio und ber Dorothea und bes Sclaben verfürst, bie Robelle aber vom Cariolo impertinente, welche auch icon unter bie Novellas Exemplares des Cervantes füglicher aufgenom. men worden, gang weggefdnitten baben. "Sollate es jemand wider Bermuthen fur einen Bet-

"luft hatten , ber wird gang ruhig gur vorigen "Uebersetung bes Don Quirote gewiesen, mo ver alle diefe Berrlichfeiten wort lich und weit "lauftig ju feiner Erbauung finden fann." Da Die Berbienfte bes neuen leberfegers fcon fe bermanniglich befannt find, ber Recenfent me ber Starfe genug in ber Eprache noch fo biel Dufe befitt, fich ben einzelnen Stellen aufin. balten , auch im Rall ber Roth die naberen Beweise lieber einem dazu ge fchickteren greum De überlaffen mochte : fo wird gegenwärtig nur überhaupt angemerft, bag bie Schonbeit bes Bollmafes in Berioden bes cerbanti. fchen Stole, welche feiner me ifterhaften Urt an ergablen fo viel Rube und Burbe und Ernft ertheilen, burch bie furten Abfchnitte, Modeftriche und gefucte Gefliffenheit, ben Rad. brud des Ociginals ju überfreffen , febr berdun. felt worden, und daß man anstatt fo manchet mußigen Titel in ben Unmerfungen mehr Aufflarungen ber Sachen and diefen Quellen und befonders aus der Sprachfenntnig felbft gewunicht, und jum Gefühl und Berftande ber unendliden und feinften Unfpielungen nothig gehabt batte. Auch fleine Difverftandniffe und Rachla-Biafeiten ober Untreuen icheinen bem berühmten Ueberfeter entfahren ju fenn, wie felbit in ber Aufschrift bie Ueberfegung bes Benworts ingeniolo burch meife ber ausbrudlichften Ibee bes

Cervantes, die gelehrte und wisige Narheit seiner Landsleute zu schilbern, zu widersprechen scheint. Sollte auch die Auslassung des Benworts zum Ariost S. 78. (el Christiano poëia Ludovico Ariosto) vorsessich und aus Achtsamseit für das Urtheil schwacher Leutschen Wercut das Strafamt des Apolls, für die frevelhafte Umerdrückung eines so treffenden, bedeutungsvollen und schafsinnigen Benworts dem berühmten Ueberseher das Ohr zu zu pfen, weil er wirklich bisweilen auf einem fahleren Klepper erscheint, als der neueste Ueberseher unsers lieben Tristram.

Benn dieses satyrische Meisterstück wirklich für den Character der spanischen Nation so nachteilig gewesen, das sie mit ihren Nitterchimären alle Großmuth ihres Naturells eingebüßt haben soll; so ist Cervantes an seinem undankharen Baterlande und Jahrhundert gerochen worden. Beh dem Publico, das sich an dem Originalgeist eines Christstellers versundigt, denn von ihm gilt eben das, was vom David geschrieden sieht: Du bist, als wenn unser Behntausend wäre! 2. Sam. XVIII. 3. oder wie der ehrliche Hamlet sagt - to be one man pick'd out of then thousand.

Ronigeb. Beitung 1776. St. 45.

\_ Zweifel und Einfalle über eine vermischte Radricht ber allgemeinen beutschen Bibliothef (Band XXIV Stud 1. S. 288 — 296. Un Betrter Rabal.

E fuor di quel cespuglio oscuro e cieco Fà di se bella ed improvisa mostra Come di selva o suor d'ombroso speco Diana in scena o Citherea si mostra, El Christiano Poeta Ludovico Arioso Ori, Furioso Canto I.

Der Inhalt Diefer fauberlich gebruckten Schrift foll die Orthographie und Orthodorie betreffen. Die Ginleitung ift bem Don Quirote im Reifroct bollfommen angemeffen , weil fich fein bernunftiger Grund bon ben eben fo febr übertriebenen als gehäuften Unfpielungen , noch Die geringfte Babricbeinlichfeit abieben lagt, bag irgend Lefer alles basienige erratben fonnen . was jum Berftande ober Gefchmad einer fo edein Opermologie borausgefest werden muß. Statt einer Untwort auf ben auch unferer Beitung angehangten Ecfelnamen, empfehlen wir ber Dubme Abigail bas fiebente Rapitel bes zweis ten Buche im erften Bande (G. 650 - 654.) ber gottlichen und mabren Metaphyfica burch Johann Pordage, Doct, Med. und geliebten Miticuler bes eblen Philosophi Teutorici, gum beliebigen Rachschlagen mit wohlgemennter Bit. te, fich baran ju fpiegeln, und es ben biefer er. ften bem Bublico mitaetheilten Deff. nung ibrer Kamiliengebeimniffe bewenden in laffen.

Ende des bierten Theiles.

· ·

.

.

-



Sim north 37



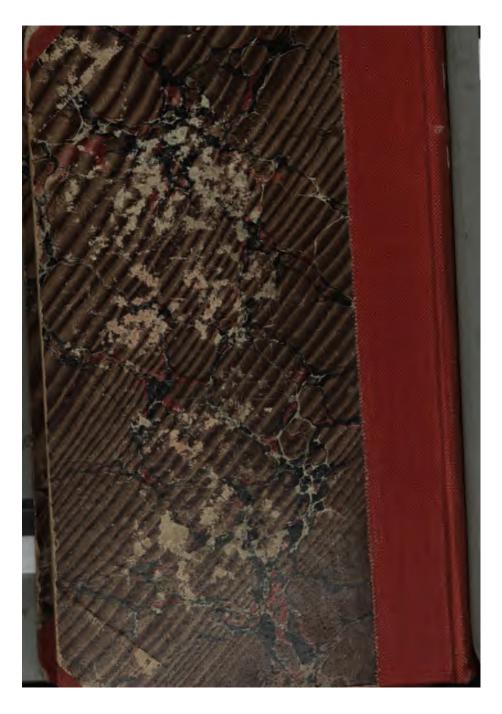